

- Gingle

B' Prov 



# LA FRANCE sous ses rois.

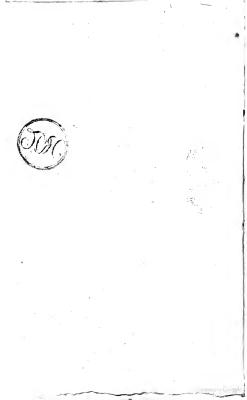

Gh 7879

## LA FRANCE SOUS SES ROIS;

#### ESSAI HISTORIQUE

Sur les causes qui ont préparé et consommé la chute des trois premières dynasties;



PAR A. H. DAMPMARTIN.

- « Du haut de son immutabilité, Dieu semble
- » se jouer des choses humaines, en les laissant » dans une révolution éternelle. »
  - Massillon.

TOME CINQUIÈME

PARIS,

Chez LE NORMANT, Imprimeur-Libraire;

LYON,

M.me J. BUYNAND née BRUYSET, Libraire.

1810.



### ESSAI HISTORIQUE

SUR LES CAUSES

OUI ONT PRÉPARÉ ET CONSOMMÉ

LA CHUTE DES

#### TROIS PREMIÈRES DYNASTIES

EN FRANCE.

SUITE DE LA TROISIÈME DYNASTIE.

LA France épuisée et l'Angleterre fatiguée, Louis XV. soupiroient également après le retour d'une 1760 paix qui ramenàt le repos et l'abondance. Diverses négociations s'ouvrirent durant le cours de l'hiver. Le duc de Choiseul y mit de la complaisance, sans toutefois rien sacrifier de la dignité è son souverain ; tandis que le fameux Pit olut à y déployer de l'orgueil. L'Espagne et l'Angleterre se menaçoient d'une rupture prochaine. Le cabinet de Versailles pensa que son intérêt et plus encore son hongre.

Lonis XV, neur, lui prescrivoient la loi de proposer ses

17th bons offices en faveur d'un monarque parent et
allié naturel de la maison régnante. La réponse
de Loudres porta: « On n'entend pas que la
» France ait, en aucun temps, droit de se
» mèler des discussions entre la Grande» Bretagne et l'Espagne. » Ce ton de hauteur
amena la prolongation de la guerre et plut
infiniment aux Auglais, chez qui circuloient

En Allemagne, la France eut deux armées. La faveur donna le commandement de la première au prince de Soubise, et la justice rendue au mérite plaça la seconde sous les

des richesses immenses, résultat des entre-

ordres du maréchal de Broglie.

prises de leurs armateurs.

Le vainqueur de Berghen possédoit le génie de la guerre : prompt et vigilant dans ses préparatifs, valeureux et calme au milieu des dangers, il concevoit et tracoit avec habileté un plan de campagne. Ses talens lui assuroient la confiance et la vénération du soldat, qui chérissoit son affabilité. Sa constance à suivre ses entreprises se peignoit dans l'expression qui terminoit les ordres qu'il adressoit aux officiers, soit généraux, soit subalternes : « Du » reste, n'oubliez jamais le grand principe : » aux plus têtus, la victoire.» Mais peu capable de suivre les détails, étranger aux connoissances politiques, et d'une conversation commune et peu noble, sa renommée se fut moins étendue, sans un frère qui se rendit le

principal instrument de sa gloire. Le comte Louis XV. de Broglie, plein de feu, étincelant d'esprit, 1760 d'un caractère ardent, d'une humeur inquiète, d'une ambition démesurée et d'une rare intrépidité, fut l'un des hommes les plus marquans du dix-huitième siècle. Courtisan aimable, négociateur habile et militaire du premier ordre, il éprouva des disgrâces fréquentes; eut des commissions la plupart secondaires, et ne commanda point en chef des armées. Ce contraste entre la marche de sa fortune et la supériorité de son mérite, résultoit d'une franchise qui ne connoissoit point de ménagemens, et d'un penchant à la satire, qu'aucun frein ne retenoit. D'ailleurs, ami chaud et protecteur zélé, il se montra le plus terrible de tous les ennemis. Dans le cours de la guerre d'Allemagne, il ne cessa de repousser avec l'énergie de la vérité, l'hommage public qui le désignoit comme l'auteur de la gloire de son frère ; mais il reçut , sans se parer d'une fausse modestie, l'éloge qui le reconnoissoit pour le plus excellent maréchaldes-logis.

Le maréchal de Broglie prêt à ramener son armée dans la Hesse, passe la rivière d'Ohm et s'avance vers Corbach. Il se trouve en présence du prince héréditaire de Brunswick, qui occupoit, avec trente mille hommes, une position avantageuse. Sans attendre la réserve que le comte de Saint-Germain amenoit, il fait son attaque. Ce mouvement brusque, que

4

Louis XV. plusieurs militaires ont attribué à la vivacité

1760 natarelle du maréchal, et dans leque l'autres
out cru reconnoitre l'effet de la haine que le
comte de Broglie portoit au comte de SaintGermain, n'eut qu'un résultat désastreux. La
retraite des ennemis n'auroit point eu lieu,
sans une blessure que le prince héréditaire
reçut dans les reins, et si le comte de SaintGermain, par une savante manœuvre, n'étoit
parvenu, a réparer le retard de son arrivée.

Les Français eurent l'honneur de la journée, et restèrent maîtres du champ de bataille; mais le maréchal de Broglie se plaignit amèrement de ce que sa victoire étoit restée incomplète par le défaut d'exactitude du comte de Saint-Germain qui avoit reçu l'ordre d'arriver la veille du jour du combat. L'accusé ne pouvant rejeter sa faute sur son ignorance, crut qu'elle retomboit sur son honneur. Il s'en indigua, donna la démission de ses emplois, renvoya son cordon rouge et passa au service du Danemarck. A cette nouvelle, les troupes crurent essayer une défaite.

Le prince Ferdinand reconnut l'inutilité de ses efforts pour empêcher que les maréchaux de Soubise et de Broglie s'avançassent dans la Hesse. Après une suite de marches savantes, il pensa que la meilleure de ses ressources étoit de basarder une diversion sur le Rhin: il détacha le prince béréditaire avec vingtienq mille hommes. Ce jeune général avança rapidement, se rendit maître de Clèves, de

Rheinsberg et bloqua Wesel. Déjà plusieurs Louis XV. détachemens se portoient en avant du Rhin , 1769 et le succès de l'entreprise paroissoit être certain , lorsque s'avança le marquis de Castries. Cet officier, d'une activité, d'une prévoyance, d'une sagesse et d'une valeur au -dessus des éloges, ne laissa point à ses troupes le temps de se reposer des faitgues d'une marche longue et précipitée; il fit emporter Rheinsberg par le marquis de Chabot , campa sous Closter-Camp, et donna les ordres de se préparer au combat nour le leudemain.

Les ombres de la nuit convrirent un acte d'héroïsme dont les hommes généreux de tous les pays, se transmettent le souvenir avec admiration, et dont les Français se glorifient avec attendrissement. Le chevalier d'Assas, né dans le Bas-Languedoc et capitaine au régiment d'Auvergne , reçoit l'ordre de faire une découverte : il tombe au milieu d'une patrouille ennemie. Dix baïonnettes menacent sa poitrine et le commandant lui impose silence. D'Assas ne voit que le danger de l'armée, se dévoue à la mort et s'écrie : « A moi Auvergne! les ennemis sont devant » nous. » Victime de sa vertu et de son amour pour la patrie, il expire percé de coups.

Des les premiers rayons du jour, on en vint aux mains; les dispositions du marquis de Castries, l'émulation de ces vieux corps si jaloux de leur renommée et le désir de venger Lonis XV. la mort de d'Assas, assurent aux Français Ix 1760 victoire. Après quatre heures d'un combat acharné, le prince héréditaire cède l'avantage, laisse quatre mille morts, abandonne son artillerie et repasse le Rhin.

> La journée de Closter-Camp eut des conséquences décisives. Le siége de Wesel fut levé, et l'électeur Palatin préserva ses états des exactions qui les avoient précédemment accablés. Le maréchal de Broglie fortifia Gottingue et établit ses quartiers dans la Hesse. Le maréchal de Soubise continua sa marche en Westphalie.

Tandis que l'Allemagne offroit aux Français quelques branches de lauriers, un capitaine de corsaire relevoit l'honneur d'un pavillon si souvent humilié. Thurot, que son intelligence et sa bravoure avoient tiré de l'état de matelot, pour l'élever au rang des plus illustres marins de son siècle, fit voile de Brest avec cinq frégates, exécuta une descente à Carrick-Fergus au nord de l'Irlande, et s'empara de la ville de Carrick. Bientôt contraint par la disette de vivres à se rembarquer, il fut pour-suivi par le vice-amiral Hellyot, soutint longtemps les attaques d'un ennemi fort supérieur, et perdit la vie avant de céder la victoire.

On eut à regretter un officier enlevé à la fleur de son âge, et qui auroit pu rendre des services signalés, sans l'impétuosité d'un courage qui l'entraînoit à une mort inévitable. Il se plaisoit à répéter : « Un homme de génie Louis XV. » et de cœur ne doit jamais user de précau- 1760

» tions, et doit toujours prendre conseil du

» moment seul , sans quoi il affiche une mé-

» siance honteuse à lui-même. »

En Amérique, le chevalier de Levi rassembla dix mille hommes et forma le dessein de surprendre Quebec. Sa petite armée s'avançoit sans être aperçue; déjà elle ne se trouvoit plus qu'à cinq lieues de Quebec et se vovoit à l'instant d'emporter un détachement de quinze cents hommes qui couvroit la place. lorsque la fortune, par un de ses caprices qui se joue de la sagesse humaine, détruisit toutes ses espérances.

Un cauonnier tombe d'une chaloupe dans le fleuve Saint-Laurent , saisit un glacon , s'y place et perd bientôt connoissance. Le glacon vogue et rase les remparts de la ville : l'une des sentinelles crie au secours. On retire ce malheureux ; on le rend à la vie ; on le reconnoît pour Français à son uniforme; on l'interroge sur son étonnante situation : il apprend que dix mille Français ou Canadiens sont presque aux portes de la capitale. et peu d'instans après avoir donné cet avis, il expire.

Lord Murray averti du danger qui le menacoit, déploya de la fermeté. Il rappela son poste avancé dont l'arrière-garde fut défaite. Quatre mille Anglais se portèrent en avant de trois lieues, et se fortifièrent dans un poste Louis XV. avantageux. Les Français les assaillirent avec une telle vigueur qu'ils les repoussèrent jusque sous les murailles de la ville, après leur avoir fait essuyer une perte de dix-huit cents hommes. La tranchée fut aussitôt ouverte devant Quebec. Malgré le caractère énergique du chevalier de Levi , la levée du siège devint inévitable, par le défaut d'artillerie, l'approche des secours de terre et la vue d'une flotte anglaise. Le marquis de Vaudreuil accourut dans l'espoir d'entretenir l'ardeur des soldats par quelques renforts de Canadiens, par ses exhortations et par ses exemples. Deux armées anglaises joignirent et entourèrent les débris de ces troupes magnanimes : des combats sanglans et nombreux , des marches longues et pénibles, enfin des privations dans tous les genres, les réduisirent à la nécessité de capituler. La France perdit le Canada sans retour.

> Le vice qui à cette époque fit périr tant de Français, la division porta ses ravages jusqu'aux Indes. Le général Lalli et le comte d'Apchier, Join de se prêter un secours mutuel et de concourir au salut de la colonie, s'abandonnèrent à des ressentimens qui firent échouer leurs opération, et fomentèrent les germes d'une ruine inégitable.

> Le comte d'Apchier mit à la voile pour l'île de France; Lalli, presque sans argent, réduit à peu de vivres et privé des secours de l'Europe, puisa dans son activité, dans son

zèle et dans son courage, la résolution de se Louis XV. rendre maître de Madras.

Cette entreprise hardie dans tous les temps, devenoit téméraire sans le concours de la flotte. Des obstacles multipliés ne sauvèrent pas la ville du malheur d'être enlevée et abandonnée au pillage. Le fort Saint-George opposa une résistance plus soutenue. On préparoit un assaut général, lorsque six vaisséaux étachés de la flotte de Bombay, parurent à la vue de Madras, s'avancèrent sans rencontrer d'opposition, et donnèrent des secours de tous les genres. Lalli au désespoir fut forcé d'abandonner la proie qu'il se croyoit au moment de posséder, et la fureur dans l'ame, il sè renferma dans Pondichéry.

Tout-à-coup l'esprit du cabinet de Versailles changea entièrement par la mort du maréchal de Belle-Isle. Cet homme, l'un des 1761 premiers de son siècle par le caractère, les talens et les connoissances, fut souvent eutraîné trop loin par son ambition dévorante. Il rendit à sa patrie des services importans. Tour-à-tour négociateur, général et ministre, il devint un exemple effrayant pour les ambitieux ; il 'avoit accumulé sur sa tête les richesses, les emplois et les honneurs, et après avoir consumé sa vie dans les chagrins, il mourut rongé d'inquiétudes. La guerre lui enleva un frère qui secondoit ses projets; il se livra au désespoir de la perte d'un fils qui donnoit les plus brillantes espérances. Durant

т. 5.

Louis XV. plusieurs années, il vécut isolé, ne se nourrit que de pensées tristes, et ses derniers regards apercurent son successeur dans un homme qu'il haïssoit.

Le duc de Choiseul réunit le département de la guerre à celui des affaires étrangères. Sans être décoré de la dignité de premier ministre, il devint dépositaire du pouvoir absolu. Une main habile a ainsi tracé son portrait : « Le duc de Choiseul plein d'activité, de » grandeur et de talens, avant dans le cœur » autant d'élévation que dans l'esprit ; retra-» cant dans son caractère public et dans sa » vie privée, l'éclat et la loyauté de l'an-» cienne noblesse française dont sa maison » faisoit une partie illustre ; heureux comme » Sylla, ami prodigue comme ce Romain » célèbre , mais ennemi moins vindicatif ; » suffisant aux affaires, comme aux plaisirs, » et conciliant le travail avec la dissipation. » Peut-être serons-nous accusés de présomption, en osant ajouter quelques traits à ce tableau : mais nous ne saurious taire plusieurs reproches que l'historien est en droit de lui faire. Le duc de Choiseul eut pour les détails une horreur qui le livroit trop souvent à l'influence des subalternes ; une profusion qui le jetoit dans tous les genres de dépenses ; une foiblesse qui l'empêchoit de se prêter à des refus légitimes : un tel attrait pour l'esprit, que ce don remplaçoit, auprès de lui, le mérite et pallioit les défauts ; une légéreté de mœurs

qui autorisoit la corruption des vertus domes-Louis XV. tiques; enfin, une tendresse aveugle qui le <sup>1761</sup> soumettoit à l'ascendant de sa sœur la duchesse de Grammont.

L'ensemble de tant de qualités, de foiblesses et d'imperfections, offroit un homme remarquable dans l'histoire; mais qui ne sauroit entrer en parallèle avec les personnages illustres que Louis XIV, dans la splendeur de son règne, investissoit d'une partie de sa grandeur imposante et colossale.

Le duc de Choiseul se hâta de flatter l'opinion publique par de nouvelles conférences pour la paix. Le ministre Pitt repoussa de tout son crédit des avances qui lui paroissoient couvrir des vues secrètes. Ses soupçons furent bientôt confirmés par les événemens. L'Europe n'apprit qu'à l'heure de sa publication; la signature du fameux traité de famille. Ce chef-d'œuvre de la politique du ministre français avoit réussi, grâces à un profond secret, et contenoit vingt-huit articles. On remarqua le premier: « Les rois de France et d'Espagne » regarderont à l'ayenir comme leur ennemie, » toute puissance qui la deviendroit de l'un » ou de l'autre souverain contractant. » Le vingt-deuxième portoit : « Qu'aucune autre » puissance que celles qui sont de la maison » de Bourbon, ne pourra être ni invitée, ni » admise à accéder à ce pacte de famille. »

Au plus fort des rigueurs de l'hiver, le prince Ferdinand marche vers Cassel. Le maLonis XV. réchal de Broglie replie ses quartiers : le comte

1761 de Narbonne se jette dans Fritzlar, arrête les
enemis, sauve les troupes françaises, et reçoit
pour gage de la reconnoissance publique le
surnom de Fritzlar, qu'il transmet à ses descendans pour perpéture le souvenir de sa gloire.

Pendant que le prince Ferdinand assiége Cassel . le maréchal de Broglie concentre ses forces et se grossit d'un renfort de l'armée du maréchal de Soubise : il détache deux divisions ; l'une sous les ordres du comte de Stainville, attaque le prince héréditaire à Attzeinsain, près de Grunnberg, le bat et lui enlève deux bataillons des gardes de Brunswick; avec la seconde, le marquis de Montchenu disperse un corps qui investissoit Ziegenhain. Le prince Ferdinand surpris de ces deux échecs et de l'approche du maréchal de Broglie, lève le siège de Cassel, Les armées françaises agissent de concert et menacent le prince Ferdinand d'une prochaine défaite. Le roi de Prusse voudroit en vain porter des secours à ses alliés. Son génie et ses talens lui deviennent nécessaires pour lutter avec le général Laudon, qui favorise l'invasion des Russes. Le général Ziegenhain défend avec autant d'habileté que de valeur le passage de l'Oder; mais ne parvient pas à empêcher que la jonction du général Laudon et du comte de Romanzow, ne réduise les Prussiens à la situation la plus critique.

La guerre prend une face nouvelle; la France paroit au moment de se ressaisir d'une

supériorité dont elle a toujours jour dans ses Louis XV. belles années, et qu'elle n'a jamais perdue 1761 que par sa faute. Cette perspective d'un heureux retour s'évanouit en une seule journée. Déjà les enuemis étoient poussés au-dela de la Lippe, lorsque les maréchaux de Soubise et de Broglie combinèrent le plan d'une attaque dont ils fixèrent l'époque au quinee de juillet. Le premier , campe en face des débouchés de Scheindengen, de Neumhut et de Cormhut : il doit combattre l'aile droite des ennemis. L'avant-garde, aux ordres du marquis de Belzeim, et soutenne par les grenadiers de France que le comté de Stainville commandoit, longe la rive droite du ruisseau d'Aëste, et s'empare du château de Madel. Le maréchal de Broglie confic son avant-garde particulière au marquis de Clozen, promet de passer en avant d'Ultrop et se charge d'emporter le village de Filinkausen, dont la conquête devoit fixer le sort de la bataille.

Peu d'actions militaires furent préparées avec autaut de soin et avec plus d'intelligence. Par quelle fatalité affligeante est-elle devenue malheureuse pour la France, et a-t-elle obscurci la réputation de deux généraux Le maréchal de Broglie fait dès le quinze attaquer Filinkausen, s'en rend le maître après une résistance opiniaître, chasse les ennemis, force un abattis qui couvroit leur camp et emporte une redoute. Cédant aucour srapided es seprocygrès, il envoie un officier de son état prévenir

Louis XV. le maréchal de Soubise, que l'heure est arrivée

Le maréchal de Soubise soupçonne que son compaguon d'armes se propose de réserver pour lui seul l'honneur de la victoire. Néanmoins honnête homme et bon Français, il se déterminoit au sacrifice de son intérêt personnel en faveur du bien de la patrie, lorsque des officiers - généraux lui peignirent l'injustice du procédé qu'il éprouvoit, la rauvaise foi que son collègue mettoit en usage, et le rôle humiliant dont il se trouvoit chargé. Sa vertu chancelle, et bientôt il succomba.

Le maréchal de Broglie instruit de la réponse du maréchal de Soubise : « Qu'il s'en tenoit » à la première détermination de combattre » le seize, » lui dépécha successivement deux aides-de-camp : leur commission étoit de le conjurer que s'il ne vent point aider à la victoire, que du moins il sauve de l'affront d'une défaite, et qu'il se mette en babaille à la tête des gorges, afin de tenir en échec l'aile droite des Hanovriens. Ces tentatives réitérées n'obtiennent aûcun succès.

Avec le coup-d'œil et la promptitude d'un bon général, le prince Ferdinand calcule les avantages de l'inaction de l'une des deux armées françaises. Sans dégarnir son front, il porte sur sa gauche des colonnes de son centre et de son aile droite. Un feu terrible d'artillerie et des masses formidables dévoilent au maréchal de Broglie les dangers de sa po-

sition. Loin de s'en effrayer, il surmonte les Louis XV. nombreux obstacles qui s'opposient à sa re- 2761 traite; évacue le village de Filinkausen, se replie en hon ordre, et de distance en distance, s'arrête pour présenter aux ennemis un front qui retarde leur poursuite.

Le maréchal de Soubise passa la Roër, et le maréchal de Broglie se reporta sur Cassel. Tous deux moins occupés des opérations de campagne que de leurs débats personnels, publièrent divers écrits qui furent présentés à des juges trop remplis de partialité, pour daigner seulement les lire; mais qui produisent des doutes nombreux, aujourd'hui que l'enthousiasme pour l'un des adversaires, et la prévention contre l'autre sont également amortis.

L'amitié du roi qu'excitoit encore la liaison intime de la marquise de Pompadour, favorisa le maréchal de Soubise, et décida le rappel du maréchal de Broglie, qui vint de l'armée descendre à Versailles. Introduit dans le cabinet du roi, ce prince lui dit affectueusement: « Monsieur le maréchal, je fais » cas de vos talens; je reconnois vos services, » et je me plais à croire que vous n'avez agi » à Filinkausen que d'après un mouvement » d'ardeur. Votre justification peut être facile, » mais le prince de Soubise est mon ami. Je » demande donc votre silence comme une » preuve d'attachement à ma personne. » Le maréchal se sentit ému, balbutia sa réponse; Louis XV, le roi l'embrassa et le congédia. Le comte

1761 de Broglie, instruit des circonstances de cette
cntrevue, reprocha fortement à son frère une
condescendance qu'il traita de foiblesse houteuse et déshonorante; enfin il sut, par son
ascendant, le déterminer à la publication d'un
mémoire justificatif. L'exil devint le juste chàtiment de cet oubli des égards et de ce manque
de respect. Le public étranger à ces mystères
d'intimité, n'envisagea que la chûte d'un
général habile. Des spectateurs prévenus lui
appliquèrent, par leurs cris et par leurs applaudissemes, ces beaux vers d'Aménaîde;

- « On dépouille Tancrède , on l'exile , on l'outrage ; » C'est le sort d'un héros d'être persécuté. »
- Le continent de l'Amérique avoit cessé d'exister pour la France, et les riches contrées de l'Inde touchoient à l'instant de lui échapper. Lalli, an retour de sa malheureuse tentative contre Madras, s'étoit renfermé dans Pondichéry. Son caractère naturellement emporté , aigri d'abord par l'infortune , fut bientôt exaspéré par les persécutions de ses adversaires. Le trouble, le désordre et la licence préparoient le renversement de la colonie. Instruits de ces maux intérieurs, les Anglais investirent Pondichéry. Le général Coot forma le blocus du côté de la terre, et protégea sa circonvallation par quatre batteries qui foudroyoient en même temps les remparts de la place. L'amiral Stevens se rendit maître de l'entrée du port.

Une ville qui, dans sou enceinte d'une lieue, Lonis XV, comptoit soixante mille habitans, et que la 1762 métropole avoit laissé languir sans secours, éprouva bientôt les horreurs de la disette. L'esprit d'insubordination en aggrava les maux. Les soldats révoltés croient: « Donnez-nous » du pain et notre solde, ou nous passons » chez les Anglais » Lalli, bien excusable sans doute de quelques transports de colère, déploya de la fermeté, du courage, du dévouement etde la constance. Il distribus son argent, fit divers emprunts, et détermina par son exemple la générosité du chevalier de Crillon et celle de l'intendant, Mr. de Gaudeville.

Des sacrifices à la patrie permettoient de respirer, lorsque le destin parut tout d'un comp s'appaiser. Dans les premiers jours de janvier, un de ces ouragans fréquens aux Indes, mais dont les terribles ravages soit inconnus à l'Europe, tourmenta l'escadre anglaise. L'entrée du port devint libre, et Lalli, dans l'ivresse de sa joie, écrivit à l'envoyé de France près les établissemens hollandais : « L'escadre anglaise n'est plus. De » douze vaisseaux qui fermoient notre rade,

- » sept out péri avec leurs équipages, quatre
- » sont démâtés et un seul a échappé. Ne perdez » pas un instant pour nous envoyer bateaux
- » sur bateaux chargés de riz. Il a déjà été
- » en votre pouvoir de sauver Pondichéry; » cette nouvelle occasion négligée tombera
- » toute entière sur vous. Offrez de grandes
  - T. 5. 3

Louis XV. » récompenses. J'attends dans quatre jours

» quez tout, entreprenez tout et forcez tout.»

L'amiral Stevens répara les avaries de ses vaisseaux avec une étonnante promptitude. La place fut plus vivement pressée. Neuf mois s'étoient écoulés, la moitié des troupes avoit péri, un tiers de la population manquôit, da famine menacoit de ses horreurs et les remparts offroient une large brèche, lorsque les Anglais apercurent le signal de cesser les hostilités. Le recteur des jésuites et deux des principaux habitans sortirent de Pondichéry pour solliciter une capitulation. Lalli, inflexible dans ses ressentimens, se répandit en plaintes contre les Anglais et contre le général Coot en particulier : il annonca la ferme résolution de ne jamais traiter, d'après les droits de la guerre, avec un ennemi qui dans plusieurs rencontres avoit manqué à sa parole d'honneur. Les Anglais se rendirent maîtres de la place sans observer aucune des formes accoutumées. Ce jon'r fut le dernier de la puissance des Français dans les Indes. Les Anglais s'emparerent exclusivement du commerce de la vaste péninsule que forment l'Indus et le Gange ; ils s'approprièrent la direction d'incalculables richesses; mais flétrirent leur prééminence par la barbarie de leur administration.

Dans les premiers transports du succès, l'injustice et l'animosité parurent sans voile et sans pudeur. Sur les ordres du gouverneur de Louis XV. Madras, les troupes, les membres des auto1764 rités civiles et judiciaires, enfin tous les individus attachés à la compagnie française furent
embarqués; la charrue passa sur les murs
d'une cité trop malheureuse, pour ne pas inspirer un grand intérêt.

La traversée des côtes de Coromandel aux bords de la Tamise, fatigua par sa longueur tous les prisonniers. Aucun de ces infortunés n'eut autant à souffir que Lalli, qui, contre le droit des gens et les principes de l'humanité, se vit en butte à toute sorte de mauvais procédés et même à quelques outrages.

La France eut à déplorer à la fois la perte de l'Amérique et celle des Indes. Le comte de Beauharnais n'avoit pu, malgré sa valeur, arracher au général Moore la Guadeloupe, dont les liabitians refusient de remplir les articles d'une capitulation trop précipitée.

Tant de maux sembloient peu susceptibles d'être accrus, lorsque le territoire français, jusqu'à ce jour respecté, fut violé par un ennemi dont chaque avantage augmentoit l'audace.

L'amiral Keppel et le général Auxon entreprirent la conquête de Belle-Isle: maîtres de la mer, ils exécutent une descente que les Français reponssent avec une extrême vigueur. Une seconde attaque coûte aux Anglais le régiment de Gray et deux cents prisonniers, au nombre desquels se trouvoit le général-major Losis XV. Crawford; mais enfin, la supériorité du 1761 nombre et la manœuvre hardie du brigadier Lambert, qui franchit des rochers escarpés, réduisent les Français à la nécessité de se renfermer dans les retranchemens qui protégeoient la ville: la place se trouve bientot

pressée par terre et par mer. Le chevalier de Sainte-Croix mit dans sa défense, de l'activité, de la valeur et de la politesse. « Il fait dire à l'amiral anglais , que si » les dames qui étoient sur son bord et qui » lorgnoient la place, avoient envie de la » voir, elles pouvoient se faire conduire à » terre, qu'il feroit de son mieux pour les » amuser, et qu'il leur donneroit même le » bal. » Le feu terrible des assaillans et le défaut de secours , forcent l'intrépide gonverneur à recevoir au bout de vingt-sept jours les honneurs de la guerre. Triste situation de la France : le souvenir de ses auciennes vietoires étoit affoibli à tel point, et l'habitude des revers rendoit si précieuse l'apparence des belles actions, que le chevalier de Sainte-Croix, pour prix de la défense d'une ville qu'il avoit cependant rendue aux ennemis, se vit couvert des applaudissemens et des hommages qui n'avoient encore appartenus qu'à des généraux couronnés par les mains de la victoire.

La cour se persuada que le mécontentement du public seroit appaisé, si elle envoyoit aux armées le maréchal d'Estrées dont le rappel, après une victoire, a voit excité tant Louis XV. d'ette complaisance tardive échoua. Le maréchal de Broglie dans la force de l'âge, et adoré des soldats, laissoit à son successent trop de préventions à vainere. L'âge du maréchal d'Estrées fournit un prétexte de plaintes: sa circonspection parut de la lenteur, et sa condescendance à se joindre au maréchal de Soubise, le couvrit d'un tort ineffaçable. Les évéacemens de la campagne justifièrent ces plaintes.

Deux maréchaux de France à la tête d'armées considérables, et secondés par un prince du sang qui avoit sous ses ordres une forte division, n'obtinrent pas même le foible avantage de soutenir une guerre défensive. En vain le prince de Condé relève un instant l'honneur des armes françaises, bat les Hanovriens, cherche ensuite le prince héréditaire de Brunswick à Johannesberg et remporte après quatre heures de mêlée, une victoire qui coûte aux alliés douze cents hommes tués, quinze cents Hanovriens faits prisonniers, un régiment anglais, onze pièces de canon et douze cents chevaux ; en vain le baron de Diesbach recueille l'estime des alliés euxmêmes, par la défense de Cassel; les Français n'en subissent pas moins la honte d'être chassés de la Hesse. Leur marche rétrograde ne s'arrêta que sous le canon de Francfort.

Soumise aux lois d'un destin rigoureux, la

Louis XV. France essuya des disgraces sur toutes les par-1762 ties du globe. La conservation de la Martinique avoit été remise aux soins du capitaine de vaisseau Vallar de la Touche, Le courage bien prononcé de ce gouverneur-général, ses connoissances particulières des lieux et l'intérêt de sa propre fortune , coloroient par des prétextes spécieux ce choix de la faveur. Cinq cents grenadiers - royaux , quatre mille cinq cents hommes de la milice du pays, deux mille flibustiers et sept mille nègres, tous remplis d'une impétueuse bravoure , présageoient la défaite de dix mille Anglais que quarante bâtimens de l'amiral Rodney avoient déharqués. Le général Moncton ne marchoit qu'avec une extrême circonspection, et les Français ne concevoient aucune inquiétude. Ces derniers se tronvèrent bientôt détrompés par une fatale expérience : la chûte inattendue d'une colonne de cette importance, entraîna la perte de tontes les îles sous le vent. Nadet avoit été dégradé pour la reddition de la Guadeloupe, après plusieurs mois de résistance : La Touche n'encourut que le blame passager du public, lorsque fort de si nombreux moyens, il ne s'étoit pas soutenu durant six semaines.

> Sur la route des Indes, la seule île de Bourbon voyoit encore les drapeaux français flotter sur ses retranchemens.

> Derniers débris de la marine française, deux vaisseaux de ligne et deux frégates firent

voile sous les ordres du chevalier de Ternay, Louis XV, et se dirigèrent vers l'île de Terre-Neuve; 1763 quinzè cents hommes fureut débarqués dans l'abbaye de Bulle. A la tête de ces troupes, le comte d'Ossouville emporta la ville de Saint-Jean, surprit Plaisance et fut maître de l'île entière.

Ce retour de la fortune ralluma quelques étincelles de la magnanimité nationale : les états du Languedoc prirent une initiative honorable, par l'hommage d'un vaisseau de soixante et quatorze canons. Cet exemple produisit une émulation générale. Les états de Bourgogne, ceux de Bretagne, la ville de Paris, la chambre du commerce de Marseille, les six - corps des marchands de Paris, les banquiers de la cour, les trésoriers-généraux de la guerre, les entrepreneurs des vivres et les administrateurs des postes, s'empressèrent de fournir à leurs frais des vaisseaux plus ou moins considérables, selon que la richesse de ces différens corps répondoit à leur zèle. Le clergé consacra un million à cet acte de dévouement. Hélas! les chantiers commençoient à se vivifier par ces nombreux travaux, et déjà la conquête qui les avoit excités retomboit au pouvoir des Anglais.

L'Espagne liée par le pacte de famille, publia un manifeste contre l'Angleterre. Sou armée marcha en Portugal, et fut grossie par un corps français que le prince de Beauveau commandoit. Les nouveaux alliés se trouLouis XV, vérent en présence de l'armée portugaise, qui 1762 étoit soutenue par des troupes anglaises. La campague ne fut remarquable par aucune action: mais, sur la mer, la rupture précipitée, impolitique et peu juste des Espagnols, leur coûta douz vaisseaux de ligne, les iles de Cuba, de Manille, et plus de cent mil-

lions. La haine des Anglais rendoit le séjour de Londres insupportable à Lalli. Ce malheureux sollicita sa rentrée en France, où il se vit l'objet de l'exécration publique. N'écoutant ni les conseils de ses amis, ni les prières de ses parens, insensible aux larmes d'une femme chérie, qui tous s'accordoient à lui conseiller une prompte fuite, il parut à Fontainebleau et s'adressa au duc de Choiseul : « J'apporte » ici , M. le duc , ma tête et mon innocence ; » j'attends vos ordres. » Il fut renfermé à la Bastille dans la même chambre où Labourdonnaie, pour récompense d'une foule d'exploits, avoit langui trois années avant que des commissaires reconnussent son iunocence. Le parlement de Paris reçut l'ordre de faire le procès de Lalli.

Les désastres de la guerre n'étouficient pas en France les agitations intérieures. Une banqueroute de deux millions, faite par le père la Valette, servit le ressentiment des corps, des sociétés et des particuliers qui envioient les succés, et qui craignoient la puissance des jésuites. A l'offre d'apporter quelques changemens salutaires au régime de la compagnie, Louis XV. Ricci général de l'ordre répondit avec hauteur: 1762 « Sint ut sunt, aut non sint.» (Qu'ils soient comme ils sont, ou qu'ils ne soient plus.) Louis se croyant offensé, livra les jésuites à

la sévérité des parlemens.

La France affligée des revers accumulés sur elle après des efforts prodigieux, l'Espagne . abattue par des disgrâces rapides, et l'Angleterre fatiguée d'une longue suite de succès , s'accordoient dans leurs voeux pour la cessation des hostilités. Le roi de Prusse reconnoissoit qu'il n'avoit plus qu'à perdre pour ses intérêts, et peu à gaguer pour sa gloire : les puissances de l'Allemagne ne demandoient aucun changement dans leur position. Quant au Portugal, oubliant sa grandeur éphémère, il ne formoit plus de projets au-dessus de ses ressources, et se résignoit à suivre la marche qui lui étoit prescrite par la Grande-Bretagne, son orgueilleuse dominatrice. Les traités de Paris et de Hubertsbourg rendirent à l'Europe le repos après lequel tous les peuples 1763 soupiroient.

Depuis quatre mois, des préliminaires avoient été signés à Paris entre le duc de Praslin, le marquis de Grimaldi et le duc de Bedford, lorsque les conditions définitives furent réglées à Londres par le duc de Nivronois; ce négociateur dont le génie fertile et le caractère aimable obtenoient des succès dans des genres en apparence opposés, eut T. 5.

Louis XV. besoin d'employer toutes les richesses de son 1763 imagination, toutes les ressources de sa politique et toute l'aménité d'un caractère aimable. Peu de commissions présenterent plus d'obstacles à vaincre et plus de chagrins à dévorer. La France, battue sur le continent . écrasée aux Indes, dépouillée en Amérique. chassée de l'Afrique, et ayant à regretter l'anéantissement de sa marine par la perte de ses plus beaux vaisseaux, par la mort d'une foule d'officiers d'un mérite reconnu, et par le désavantage de n'avoir que douze cents matelots anglais à offrir en échange pour vingt mille des siens qui encombroient les prisons de l'Angleterre, étoit aux abois. Le premier des peuples de la terre se vit forcé à mendier une paix humiliante,

En Europe, Belle-Isle fut racheté par la restitution de Minorque et du fort Saint-Philippe, qui firrent remis dans le même état, avec les mêmes munitions, les mêmes armes et la même artillerie, qu'au jour où le maréchal de Richelieu en avoit fait la conquête. Les troupes françaises évacuèrent Ostende, Nieuport et les villes d'Allemagne dont elles s'étoient emparées. Les remparts et le bassin de Dunkerque furent encore une fois sacrifiés. Leur destruction s'exécuta sous les yeux d'un commissaire venu des bords de la Tamise, et payé par la France; enfin, plus de cinq cents vaisseaux marchands français pris avant la déclaration de guerre, furent adjugés aux Auglais.

En Amérique, la France céda Louisbourg, Louis XV. le cap Breton, le Canada et toute la rive 1763 gauche du Mississipi, excepté la Nouvelle-Orléans. La perte de l'île de Terre-Neuve lui parut adoucie par le droit de pêche sur les bancs, quoique les pêcheurs français n'obtinssent que la petite île de Saint-Pierre et de Miquelon pour leur servir de lieu de resuge. Les îles de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Désirade lui furent rendues ; tandis qu'elle ne recouvra sur les îles neutres que celle de Sainte-Lucie.

Aux Indes, les comptoirs sur les côtes de Coromandel , de Malabar , d'Orixa et du Bengale, ne donnèrent à la France que des ruines, et exigeant des dépenses énormes pour entretenir un commerce languissant et relever des établissemens précaires.

L'Afrique ne présenta pas des conditions plus favorables : tandis que l'Angleterre se réservoit la partie la plus avantageuse du Sénégal, la France étoit réduite à se contenter de l'île de Gorée que sa sécheresse et son insalubrité rendoient un présent funeste.

L'Espagne racheta une erreur momentanée, par la cession à l'Angleterre de la Floride et de la baie de Campeche; elle accorda de plus le droit de couper du bois de Campèche dans la baie d'Honduras, et fit le sacrifice entier de la pêcherie à Terre-Neuve.

La surprise de l'Europe ou plutôt de tous les peuples de la terre, sembla excuser les Louis XV. Anglais des transports de leur orqueil et de leur ambition. Ces siers et avides insulaires s'applaudissoient de devenir maîtres d'un empire de plus de deux cents licues de surface, et de s'être appropriés les plus riches branches du commerce du monde. Taudis qu'ils se repaissoient de l'encens que de toutes parts la flatterie leur offroit, deux hommes leur annoncoient des regrets prochains. Le duc de Choiseul, d'après une prévoyance que les événemens devoient bientôt justifier, répétoit : « Les Anglais se perdent par leurs propres » succès. » Le célèbre Pitt, que le titre de lord Chatham et une place dans le ministère avoient dépouillé d'une partie de sa prépondérance , s'épuisa en efforts inutiles pour que l'Angleterre ne se chargeat point du fardeau dangereux d'une puissance continentale, qui, à quinze cents lieues d'éloignement, surpassoit si fort la métropole; il s'éleva contre la faute capitale de rendre la Guadeloupe et la Martinique, qui fournissoient aux Français deux colonies capables de leur assurer une grande prospérité dans les Antilles. Ennemi acharné de la France et politique profond, il osa proposer que la Grande-Bretagne, abusant d'une supériorité trop monstrueuse pour ne pas être

> passagère, fixat le nombre des vaisseaux que la France pourroit armer. L'indifférent Louis accepta sans opposition des conditions qui déshonoroient ses peuples, ternissoient l'éclat de sa couronne et impri

moient une siétrissure à son règne. Les pro-Louis XV. vinces, Paris, et la cour elle-même, furent 1763 scandalisés; mais aucune ombre d'énergie ne subsistoit dans l'ame de l'indolent monarque, du moment où il avoit dit à la duchesse de-Parme, sa considente la plus intime : « Ils ont » tant fait, qu'ils m'ont forcé de renvoyer » Machault, l'homme selon mon cœur : je no

» m'en consolerai jamais. »
La cessation des hostilités ne porta aucun adoucissement aux maux de l'état. Un lit de justice ordonna l'enregistrement de la durée d'un grand nombre d'impôts onéreux.

A cette affligeante époque, où les Français déploroient leurs pertes, avoient à supporter le poids de la misère et à rougir des affronts qu'avoit éprouvés l'honneur national, des flatteurs firent élever la statue équestre du roi dont les fautes, les caprices et la négligence avoient amené cette longue suite de disgrâces, et qui lui-même affichoit sou in souciance. On l'entendit plusienrs fois répéter:

« Le cardinal de Fleury étoit bien puissant,

» puisqu'il étoit le maître du royaume. » Quoique durant le cours de sept campagnes malheureuses, les officiers n'eussent cessé de se rendre intéressans par leur bravoure, leurs lumières et leur humanité, le duc de Choiseul pensa qu'une impérieuse nécessité commandoit des changemens dans la composition, la tenue et les manœuvres de l'armée. Son plan général fut tracé d'une main habile; Louis XV. mais le feu de son esprit et la légéreté de 1763 son caractère, nuisirent à la conduite des opérations.L'édifice, an lieu d'être réparé, fut bouleversé. Les confidens du ministre mirent en discussion, si la grande réforme à faire dans le corps des officiers, tomberoit sur la tête ou sur la queue des régimens. La crainte d'enflammer l'indignation publique, prononça contre les jeunes gens ; mais les hommes sur le retour furent abreuvés de contradictions et de dégoûts qui les forcèrent à demander leur retraite. Le désir de favoriser une émulation nécessaire pour le développement des talens et avantageuse au bien du service, accorda au choix, les places d'officiers supérieurs; mais on négligea de laisser un sentier à l'aide duquel l'ancienneté souvent estimable, quoique médiocre, pût trouver quelques consolations.Les troupes cessèrent de croupir dans cette ignorance de tactique qui tournoit contre elles-mêmes leur intrépidité; mais une nuée de faiseurs harassa les hommes, ruina les chevaux, rendit la tenue minutieuse, et surchargea l'instruction de détails aussi fastidieux qu'inutiles. Toutes les parties de l'équipement militaire atteignirent l'uniformité, qui, simple et propre, amène des résultats avantageux, en satisfaisant les regards; mais la manie des recherches enfanta une foule de contradictions et d'ennuis. Cette fureur de nouveauté éclata par une effervescence tumultueuse, qui s'appaisa dans le cours d'un petit nombre

tinées du monde.

Au moment même où le siècle de la vanité, de la suffisance et de la pénétration étaloit ses lumières, ses découvertes et sa philosophie, le premier corps de la magistrature montroit encore quelques vestiges des préjugés si amèrement reprochés aux jours d'ignorance. Lady Montagut venoit de porter chez ses compatriotes le bienfait de l'inoculation. Des que la nouvelle de cette découverte eut franchi le Pas-de-Calais , le parlement de Paris rendit un arrêt pour que les facultés de médecine et de théologie eussent à discuter les avantages d'un remède qui atténuoit l'un des plus grands fléaux auquel le genre humain est exposé.

Les attaques des parlemens contre les jésuites, n'avoient été ralentics ni par les sollicitudes de la guerre, ni par les douceurs de la paix. Louis aimoit cette compagnie et montra d'abord de l'éloignement pour son entière ruine ; mais cédant bientôt à des instances réitérées, il laissa échapper ce mot puéril : « Je scrois charmé de voir comment le jésuite » mon confesseur paroîtra en habit d'abbé. » Un édit bannit la société du royaume. Les 1764 individus qui la composoient restèrent libres de ne point s'éloigner, pourvu qu'ils se souLouis XV. missent aux ordres du gouvernement, et qu'ils portassent le costume des ecclésiastiques séculiers. Des pensions alimentaires leur furent

assignées.

Une épreuve bien autrement douloureuse troubla la léthargie de Louis. La marquise de Pompadour fut attaquée d'une maladie de langueur. Cette femme dont l'esprit, l'adresse et le caractère étoient fort au-dessus de la portée commune, posséda les droits d'une amie, lorsqu'elle eut cessé de posséder les charmes d'une maîtresse, et conserva toujours l'exercice de l'autorité suprême. Elle envisagea d'un œil serein la mort qui la dévoroit avec une effroyable lenteur. Près de rendre le dernier soupir, elle dit au curé de la Madeleine qui s'éloignoit : « Un moment , monsieur le curé , » nous nous en irons ensemble. »

Une haine aveugle dans ses ressentimens, a pu scule accuser Louis d'avoir, sans nul signe de sensibilité, regardé le transport des restes inanimés de la marquise. Sa douleur fut profonde, et ses larmes coulèrent en abondance ; mais il conservoit cette dignité de maintien qui doit caractériser les actions des souverains (1).

<sup>(1)</sup> L'homme respectable qui annonça à Louis XV, que la marquise de Pompadour avoit cessé d'exister, et que selon l'étiquette du château, on ne tarderoit pas à l'enlever, m'a souvent dit que le roi donna des signes d'un regret vif et touchant ; il répandit des pleurs , il embrassa affectueusement le marquis de Marigny, frère de la marquise, et lui refusa d'accepter la démission de ses emplois. Ayant reçu avec émotion

Louis livré tout entier à sa douleur, s'aper-Louis XV. cutà peine du traité que son ministre concluoit, 1764 ou plutôt renouveloit avec le sénat de Génes.
Le comte de Marbouf conduisit en Corse sept bataillons qui recurent l'ordre de ne pas se permettre des hostilités contre les insulaires, mais de garder les villes qui appartenoient encore à la république.

Si la conduite de la cour de France avec les Corses, exposoit le duc de Choiseul aux reproches des amis de la justice, la foule des enthousiastes applaudissoit aux calculs et à la prévoyance de sa politique. Les troubles commencirent à éclater dans l'Amérique-Septentrionales on se ressouvint alors que ce ministre, le cocher de l'Europe, a avoit annoncé que les Anglais fondoient par orgueil, un empire gigantesque qui leur préparoit des inquietudes, des diserfaces et des affronts.

Dans l'idée de rendre son pouvoir plus stable, le duc ménageoit et même flattoit les parlemens. Ces corps enhardis par ses complaisances ne mirent pas de terme a leurs entreprises. Le duc d'Aiguillon fut dénoncé à Rennes, avec une chaleur et une constance qui amenèrent des résultats importans. Le duc de Fitz-James décrété de prise-de-corps à Toulon, dut son salut, moins à sa grande exis-

la cassette de son amie, il ordonna de chercher et de lui apporter, sur-le-champ, une veste qu'elle avoit commencé à broder.

Louis XV, tence, qu'à la sage précaution de ne remettre 1755 ni les ordres du roi, ni les instructions du mi-1755 inter. Le comte Dumesni! poursuivi à Grenoble, eut la foiblesse de se priver de ses 1758 moyens de défense, et auroit eu bientôt à frémir à l'aspect du précipiec vers lequel la fierté parlementaire et la perfidie d'un courtisan étoient 1768 prétes à le pousser, si de cruels soucis n'eussent terminé ses jours.

> Toutes les discussions sur les intérêts étrangers, et toutes les querelles dans l'intérieur, furent suspendues par un deuil général. Une maladie inconnue aux médecins, attaqua le Dauphin, ruina sa belle constitution et le conduisit au tombeau par une marche aussi lente que douloureuse. Le fils de Louis XV, nouveau Germanicus, parut sur la terre pour donner des espérances, coûter des larmes, et renouveler l'épouvantable soupçon de la possibilité d'un infanticide. Ses graces, son esprit et son affabilité tempéroient l'éclat de ses vertus, qui toutes tiroient leur origine de la religion. L'amertume et la constance de ses regrets, expièrent le reste de sa vie, la mort du comte de Chambord, l'un de ses écuyers, qu'il avoit eu le malheur de tuer à la chasse. Aux courtisans qui prétendirent d'abord le consoler, succédèrent bientôt les gens attachés à sa personne et vinrent ensuite les ministres de la religion. Sa réponse fut toujours : « Non, » jamais je ne me le pardonnerai ; je vois » encore l'endroit où s'est passée cette scène

» affreuse, j'entends encore les cris de ce Louis XV.

» pauvre malheureux, et il me semble voir 1765

» à chaque instant qu'il me tend ses bras eu-

» sanglantés et me dit : Quel mal vous ai-

» je fait pour m'ôter la vie? Il me semble » voir sa femme éplorée qui me demande:

» Pourquoi me faites-vous veuve? et ses

» enfans qui crient : Pourquoi nous faites-

» vous orphelins?

Le peuple bénit plusieurs fois le bon Dauphin, qui, dans l'ardeur du plaisir de la chasse, « ne vouloit pas fouler les semences. » Ce prince animé d'une tendre sollicitude pour fonder sur une base solide le bonheur des Français, répétoit sans cesse aux instituteurs de ses fils: « Conduisez mes enfans dans la chaumière » des paysans; montrez-leur tout ce qui peut » les attendrir : qu'ils voyent le pain dont se » nourrit le pauvre, qu'ils touchent de leurs » mains la paille qui lui sert de lit; qu'ils ap-» prennent à s'attendrir et à pleurer sur les » maux de leurs semblables. » Bien supérieur à la masse des hommes de son rang, le Dauphin se montra digne d'inspirer de l'amitié . d'apprécier les douceurs de ce sentiment, la plus sublime jouissance du cœur humain, et d'en remplir les devoirs sacrés. Le chevalier de Muy, le comte de Périgord et l'évêque de Verdun, Nicolaï, reproduisirent à l'admiration générale, les exemples de dévouement des siècles héroïques. Le dernier de ces hommes respectables, recut une louange bien

Louis XV. délicate et hien touchante pour prix de son

1765 extrème intérêt. Le malade lisoit un jour
dans la douleur empreinte sur les traits de la
figure de son ami, que les craintes sur sa vie
s'accroissoient, il dit au médecin qui demandoit à lui tâter le pouls, ces mots dignes d'être
gravés sur le frontispice du temple de l'amitié: « Tâtez-le plutôt à l'évêque. »

Le Dauphin vit les approches de sa dernière heure avec l'intrépidité d'un héros, la résignation d'un homme vertueux et le calme d'un chrétien. Son père rendit témoignage à la véritable cause de cette conduite qui excitoit une admiration respectueuse. « La sérénité et » la paix doivent accompagner la mort, quand » on a su comme mon fils passer toute sa vie » sans reproches. » Les derniers adieux du prince mourant portèrent l'empreinte d'une sensibilité qui ne pouvoit s'éteindre qu'avec sa vie; mais ils trabirent les symptômes d'une affligeante défiance. « Mes amis, je savois » bien que vous m'aviez toujours aimé, aussi » n'êtes-vous jamais sorti de ce cœur-là; mais » il faut bien mourir, car j'impatiente trop » de mondes »

Les plaintes et les cris retentirent d'une extrémité de la France à l'autre. Les étrangers même partagèrent la douleur de cette calamité.

L'insensibilité de Louis offrit un contraste révoltant avec la désolation universelle: ceux de ses courtisans qui l'approchoient et qui conservoient un reste de pudeur, durent souffrir Louis XV. de l'entendre dire avec froideur : « Je regrette 1765 » mon fils , quoiqu'il n'y cût aucun rapport » entre nos caractères. » D'après ses ordres, le duc de Berry fut à l'instant annoncé par eux - mêmes sous le nom de Monsieur le Dauphin. Cet outrage fait aux droits de la nature, n'autorisoit pourtant pas l'odieuse accusation que la mort du fils fût le crime d'un ministre autorisé par le consentement du père. Loin de nous cette disposition funeste à rechercher des indices trop souvent trompeurs, et à transformer les effets du hasard, en atten-

tats prémédités.

La terre venoit à peine de se fermer sur les dépouilles du Dauphin, qu'elle recut celles 1766 de Stanislas, Généreux bienfaiteur de la Lorraine, il vécut comblé des bénédictions d'un peuple reconnoissant, força les Polonais à regretter leur inconstance, et laissa une mémoire qui est encore bien chère. Sa mort fut accompagnée de circonstances affligeantes. Par une inexcusable négligence de ses gens, cet auguste vieillard dans sa quatre - vingtdixième année, fut laissé seul et lisant au coin du feu : une étincelle mit le feu à sa robe de chambre : il périt dans de grandes souffrances. A toutes les époques de sa longue carrière, Stanislas s'attacha les cœurs par une conversation à laquelle Charles XII, peu prodigue d'éloges, rendoit cet hommage : « Je n'ai jamais connu d'homme si propre à réLouis XV. » concilier les partis. » Protecteur des lettres
1766 qu'il ne cultivoit pas sans succès, ami des arts

et sachant jouir des charmes de la société . il répandit ses faveurs sur les premiers hommes du siècle, embellit la ville de Nancy par de superbes monumens, et forma une cour qui fut long-temps l'asile de la politesse et de l'amabilité. A Paris et à Versailles, nous avous vu rechercher les hommes qui avoient été accueillis à Lunéville. Cette réunion intéressante et sans doute unique, avoit souvent possédé dans son sein Voltaire et la marquise du Châtelet : la marquise de Bouslers en sit constamment les délices; on y distingua le comte de Tressan, le chevalier de Listenay et ce chevalier de Beauveau, encore cité comme le modèle le plus accompli de l'homme séduisant : elle dut une grande partie de ses agrémens aux grâces naturelles, naïves et enjouées du chevalier de Bouflers.

Une scène tragique et déplorable attira bientôt l'attention du public. Le parlement condamna Lalli à perdre la tête, « comme » atteint et convainen d'avoir trahi les intérêts

- » du roi, de son état et de la compagnie des
- » Indes ; d'abus d'autorité , vexations et exac-» tions contre les sujets du roi , étrangers et
- » tions contre les sujets du roi, ctrangers et » habitans de Pondichéry. »

Chez un peuple sensible et généreux, le mécontentement s'oublie aisément; le cri de la vengeance se fait entendre peu d'instans, et le souvenir des services rendus demeure

remediation.

ineffaçablement gravé. Le supplice de Lalli Louis XV. excita l'indignation, et fut accompagné de 1766 circonstances barbares : la pitié générale n'apercut dans le malheureux que l'on trainoit à l'échafaud, assis et placé sur un tombereau, la bouche fermée par un bâillon, qu'un militaire dont la valeur avoit, à la bataille de Fontenov, été couronnée par le grade de brigadier des armées du roi ; qui , gouverneur des Indes, s'étoit, dans le cours de trois années, fait connoître par dix batailles, par la prise de dix places, et par un blocus soutenu neuf mois de suite, avec sept cents hommes de garnison et sans un seul bâtiment, contre des généraux comus, dont les forces se portoient à quinze mille hommes de troupes de terre, et qui étoient secondés par quatorze vaisseaux de ligne.

Au milieu de tant d'émotions pénibles, on apprit avec horreur la catastrophe quieut lieu en Amérique. D'après un projet séduisant que le chevalier de Turgot avoit tracé, et pour l'exécution duquel il accepta comme coopérateur l'intendant Chavigny, le duc de Choiseul conçut l'espérance d'ajouter à sa gloire, en formant l'établissement d'une colonie florissante qui peupleroit l'immense territoire de la Guiane, et fertiliseroit l'île trop négligée de la Cayenne. Des propositions brillantes et des avances trompeuses enlevèrent à leurs foyers douze mille Allemands. On se rappelle encore d'avoir vu ces nouveaux colons tra-

dévorées.

Louis XV, verser la France, la joie peinte sur le visage. 1766 L'aisance annoncée par la propreté de leurs habillemens, prouvoit que, bien loin de concevoir des alarmes, ils se flattoient de l'idée de conduire leurs familles dans un séjour plus heureux. Le tort, impardonnable de n'avoir pas préparé des magasins avant même qu'ils eussent quitté la France, les exposa à tous les maux de la disette : ils s'embarquerent affligés d'avoir souvent été réduits à l'humiliation de manger le pain de l'aumône. Une traversée pénible les conduisit sur des côtes désertes, où ils furent jetés au moment où la saison des pluies les rendoit inhabitables. La multitude, amoncelée sous un vaste hangard, fut bientôt infectée de sa propre haleine', et les pères de famille n'eurent à offrir à leurs épouses et à leurs enfans, que des vivres corrompus. Cette chétive et désastreuse habitation devint bientôt un cloaque immonde, séjour funcste des maladies pestileutielles et de la mort ; les inondations atteignirent le petit nombre d'infortunés qui avoient échappé au fléau de l'épidémie. Au refour d'une température moins rigoureuse,

> L'humanité si indignement outragée, sit entendre des plaintes amères dans toutes les contrées de la terre. Le parlement de Paris commença à informer, et suivit un procès dont les détails sont demeurés ensevelis sous

les malheureuses victimes avoient toutes été

le voile de l'oubli. Le chevalier de Turgot Louis XV. fut puni par un simple exil, et l'intendant 1766 Chavigny par une prison perpétuelle. Les enmenis du duc de Choiseul se répandirent en imprécations contre lui; les hommes impartiaux le blàmèrent hautement; ses partisans se rejetèrent sur sa légéreté.

La France plus heurense sur les côtes de l'Afrique, châtia l'agression de Muhi-Amed, empereur de Maroc. Le comte de Brugnon obtint une réparation glorieuse, recouvra trois vaisseaux que les corsaires avoient enlevés et tira douze cents Francais de l'esclavage,

Sons un souverain indolent, toutes les classes de la société sont travaillées par une inquiétude qui anuonce combien un pouvoir ferme et salutaire est indispensable pour comprimer le levain de liccance qui fermente dans le cœur de l'homme. Les parlemens bravèrent de plus en plus la cour, et propagèrent l'esprit d'inaubordination.

La Chalotais, procureur-général du parlement de Rennes, avoit, par des talens du premier ordre, armé contre lui la haine et la jalousie; les partisans des jésuites travail-lèrent à la perte du plus redoutable de leurs adversaires. La Chalotais trouva dans ses compatriotes une foule de conrageux défenseurs. La fausse et violente mesure de confier à des commissaires le sort d'un magistrat respectable, exalta l'humeur énergique et fière des Bretons. Dans leur enthousiasme, ils célérs.

62

Lonis XV. brèrent la générosité du patriotisme de la Cha1766 lotais : ils vouèrent à la haine comme au mépris le duc d'Aiguillon gouverneur de la province , se répandirent en mnrmures contre la
cour , et dénoncèrent autribunal de l'Europe,
les personnages assez vils pour consentir à
juger et à condamner un collègue dont ils
auroient dû respecter l'innocence.

Les divers parlemens du royaume se crurent blessés, et protestèrent contre un acte qu'ils regardoient comme une révolte ouverte.

Dans cette cause célèbre, parut pour la première fois aux yeux du public et sous un jour défavorable, un homme destiné à jouer un rôle dans l'histoire. Le sils du premier président du parlement de Douai, brûlant du feu de la jeunesse, plein de génie, orné des grâces les plus séduisantes, dévoré d'ambition et placé dans une carrière trop resserrée pour son inquiétude et pour ses moyens, accepta les fonctions de rapporteur de la commission. Son caractère ardent lui cacha peutêtre le danger d'une démarche peu compatible avec la charge de procureur-général qu'il occupoit alors. Calonne encourut un blâme dont tous ses efforts n'ont jamais pu effacer entièrement les traces. Cependant, coupable tout au plus d'inconséquence et de légéreté . il s'honora par des sentimens généreux. Plus d'une fois nous avons été témoins et dépositaires de ses regrets sur la rigueur opiniatre de ses ennemis, et nous avons acquis

la preuve incontestable que son zèle et son Louis XV. éloquence garantirent la Chalotais du dernier 1766

supplice.

· Louis cédoit à la petite vanité de tirer une vengeance éclatante de quelques plaisanteries amères que le magistrat spirituel et malin avoit lancées contre la marquise de Pompadour, sans même conserver les égards qu'il devoit à son souverain.

L'esprit d'indépendance devint de jour en jour plus entreprenant; il favorisa le projet transmis à Louis par ses aïeux, et qui avoit pour but la ruine de la noblesse. Des éloges exagérés et unanimes accueillirent l'arrêt du conseil, qui décida que le commerce en grand 1767 ne dérogeroit pas, et que chaque année il seroit accordé des lettres de noblesse à deux négocians qui se seroient distingués dans leur profession; que les égards, l'estime, les encouragemens et la considération accompaguent la profession de commerçant : la justice le veut. l'intérêt de la société l'exige et la raison l'approuve. Mais quels rapports pouvent exister entre deux états dont l'un s'honore par le mépris des richesses , tandis que l'autre met sa gloire et consacre tous ses travaux à les accroître ou à les acquérir?

Tant d'événemens divers permirent à peine d'apercevoir un spectacle dont tous les cœurs auroient dû être attendris. La Dauphine, mince par la douleur, mourut victime de l'amour conjugal, et demanda que ses cendres fussent

Louix V. déposées à Seus, près de celles d'un époux 1767 que durant quinze mois elle avoit constamment pleuré saus pouvoir être distraite, ni par les consolations qui lui étoient prodiguées avec délicatesse, ni par les soins qu'elle rendoit à ses enfans.

> L'espérance de voir Louis ramené à des réflexions salutaires, sembloit se ranimer par les coups successifs qui moissonnoient tant de membres de la famille royale. Sur les pas de la duchesse de Parine, du comte de Charolois et de la princesse de Condé, le duc de Bourgogne, le Dauphin, Stanislas et la Dauphine étoient descendus dans la tombe ; la reine y fut bientôt accompagnée des regrets de tous les Français. Cette auguste princesse succomba aux atteintes d'une maladie dont les symptômes inconnus des médecins, donnèrent lieu à une dénomination nouvelle, et qui, par des souffrances prolongées, montra au grand jour à quel degré sublime la résignation chrétienne élève l'humanité. Des nombreuses vertus que Marie Leckzinska exercoit sur la terre avec une constante modestie, aucune n'ent pour elle autant d'attraits que la bienfaisance. Une expression touchante caractérisoit cette prédilection. Le trésorier de sa cassette la supplioit un jour de mettre quelques bornes au cours de ses charités, d'autant que les revenus de l'état deviendroient insuffisans pour donner des secours à tous les infortunés dont elle cherchoit à soulager la misère, elle lui

sacrée :

« Tout le bien d'une mère appartient aux enfans. »

Le duc de Choiseal conçut le projet de distraire Louis de l'humeur sombre à Jaquelle son insouciance ne pouvoit qu'imparfaitement le dérober. Il lui proposa deux conquétes à faire. La craiute que la moindre étincelle suffit pour rallumer les feux de la guerre, rendit d'abord le monarque incertain; mais il en coûta peu d'efforts au ministre pour s'assurer le plein exercice de son ascendant.

Clément XIII, par suite de l'esprit ultramontain, s'étoit reporté vers les erreurs des siècles qui avoient été témoins des entreprises hasardées de la cour de Rome. Cet imprudent pontife lança une bulle contre la sanctionpragmatique, que don Carlos infant de Parme venoit d'établir dans ses états. Le roi témoigna du mécontentement de ce que son neveu éprouvoit un tel outrage. Sur le refus d'accorder de justes réparations, le duc de Choiseul ordonna de s'emparer des comtats d'Avignon et Venaissin. Le comte de Rochechouart . accompagné par deux régimens d'infanterie et par les dragons de Beaufremond , parut aux portes d'Avignon. Il fit son entrée dans la ville sans rencontrer une ombre de résistance, et annonça au vice-légat les ordres du roi, pendant que deux huissiers du parlement d'Aix significient aux membres de l'hôtel-de-ville , l'arrêt du parlement qui réunissoit les deux

Louis XV. comtats à la couronne de France, et qui ordonnoit que dans tous les lieux où se voyoient les armoiries du saint-père, elles seroient enlevées avec respect et avec décence.

L'envahissement de la Corse ne trouva point autant de facilité. Des combats sanglans signalèrent une lutte trop inégale pour durer long-temps. La France avoit eu la foiblesse de fournir aux Génois des troupes pour garder les places, sans toutefois se reconnoître en état de guerre avec les habitans de l'île. Le duc de Choiseul lassé de cette attitude humiliante, menaça la république de la prochaine retraite du comte de Maillebois. Genes sentit qu'un pouvoir disputé depuis un demi-siècle, touchoit au moment de lui échapper, et la Corse entrevit l'instant où elle seroit libre. L'orgueilleux sénat chercha à soulager, du moins par la vengeance, les regrets de la perte qui le menaçoit. Il céda ses droits de sonvergincté sur la Corse.

Le marquis de Chauvelin, à la tête d'un corps considérable, débarque à Bastia; proclame le roi de France souverain de la Corse : ordonne aux bâtimens nationaux d'arborer le pavillon français sous peine de confiscation . et déclare rebelle tout individu qui différeroit à se soumettre. L'amour de la liberté, l'horreur de l'injustice et la haine du despotisme, enflamment la valeur naturelle à ces généreux insulaires, et ils remettent la désense de leur patrie aux mains d'un homme supérieur.

Pascal Paoli, le second fils d'Hyacinthe Louis XV. Paoli, avoit recu sous les yeux de son père 1768 une éducation soignée, qui forma son esprit par de vastes connoissances et remplit son cœun de sentimens généreux. A l'époque où les Corses furent abattus par le marquis de Maillebois, le jeune Paoli accompagna son père à Naples; il v avoit suivi les exercices de l'académie : employé dans l'armée de cette puissance, il avoit paru à la cour avec éclat. Durant l'espace de treize années, il avoit mûri son génie, étendu ses lumières et acquis de l'expérience : élevé à un grade supérieur, sa réputation détermina ses compatriotes à le conjurer de venger son pays, et de le délivrer d'une pesante tyrannie. Paoli accepta cet honneur sans balancer. Au moment où il s'éloignoit, le vieil Hyacinthe le serra contre son sein et lui adressa ces tendres adieux : « Mon » fils , je puis ne jamais vous revoir; mais » j'espère être toujours présent à votre mé-» moire. Votre dessein est grand, il est géné-» reux, je ne doute pas que Dieu ne le pro-» tége. Le peu qui me reste de vie, je le con-» sacrerai tout entier à votre cause, en offrant » mes vœux et mes prières au Ciel pour qu'il » vous accorde ses secours. - Mon père, je » me consacre à ma patrie sans autre ambi-» tion que celle d'assurer sa prospérité, sans » craindre ni les contradictions, ni les fati-» gues , ni les dangers. Je ne me dissimule

» pourtant pas le sort qui nous est réservé.

Louis XV. » Si les événemens nous favorisent, nous serons

- <sup>1768</sup> » proclamés les héros de la liberté; si la for-
  - » tune nous trahit, nous serons condamnés
  - » comme de misérables rebelles. »

Paoli tarda peu à reconnoître que les Génois, désespérés de sa vigoureuse résistance, avoient voulu lui opposer un ennemi bien autrement redoutable; aussitôt, il s'embarqua pour l'Angleterre. Malgré les nombreux et pressans motifs sur lesquels se fondoient ses sollicitations, le général corse ne tarda pas à reconnoître l'influence que le duc de Choiseul exerçoit sur le cabinet de Londres. A peine quelques secours d'argent lui furent-ils accordés. Une négociation ouverte avec Tunis, ne procura que de foibles ressources. Les Corses livrés à eux-mênies, ne s'abandonnèrent pas an découragement. Ils publièrent un manifeste qui respiroit l'ardeur du patriotisme, et dénoncoit au tribunal de tous les peuples. la condnite de la France qui traitoit une nation indépendante, comme un troupeau de moutons qui seroient vendus au marché.

L'intrépidité de leur résistance répondit à l'énergie de leurs discours. Les Français repoussés des montagnes, forent contraints de se renfermer dans les places de guerre. Pendant le cours de cette campagne, les Corses se distinguèrent par une invincible fermeté. L'un d'eux atteint d'une blessure mortelle, traça ce billet pour Paoli : « Général, je vous » salue, prenez soin de mon père. Dans deux

» heures, je serai avec les autres braves qui Louis XV.
» sont morts pour la défeuse de la patrie. » 1768
Les traits d'héroïsme et de dévouement se multiplièrent assez, pour justifier la noble exclamation de Paoli : « Je défie Rome et

» Sparte de montrer trente années d'un patriotisme égal à celui que les Corses part déployé dans le même especie de

» ont déployé dans le même espace de » temps. »

Pendant que les armes françaises obtenoient si peu de succès dans une tentative injuste, la cour vit arriver les envoyés d'une colonie abandonnée avec une barbare insouciance. Les habitans des contrées qu'une paix honteuse avoit arrachés à la France, se rendoient dignes de l'intérêt; de l'attachement et même de la reconnoissance de leur métropole, par leur résistance à se soumettre à la domination des Anglais. Les familles de l'Acadie, les planteurs de Saint-Vincent, les colons de la Guyane et les généreux Canadiens, échappèrent à la surveillance de leurs nouveaux maîtres et abandonnèrent leurs ateliers , leurs domiciles, en un mot leurs propriétés les plus précieuses. On les vit se répandre dans la Louisiane, y braver les dangers, y supporter les fatigues et les plus dures privations. pour l'unique avantage de porter encore le nom de Français. De quelle profonde douleur ne se sentirent-ils pas penetres, en apprenant que le souverain auquel ils venoient offrir tant de preuves d'amour et tant de sacrifices, les

Louis XV. livroit à l'Espagne. Leurs réclamations et leurs plaintes parvinrent jusqu'au trône. Louis, vivement ému, donna des signes de bienveillance; mais le temps favorable n'étoit plus. Le général O-Reilli, mettant à la voile de l'île de Cuba, vint arborer le pavillon espagnol à l'entrée du Mississipi. Les colons prirent les armes dans la résolution de repousser les assaillans ou de périr. Les prières du général français et les discours d'un magistrat recommandable, parvinrent à ramener le calme; quelques habitans demeurèrent sans pouvoir fléchir la rigueur avec laquelle leur demande avoit été repoussée. Le plus grand nombre, cédant à la voix de l'indignation, passa sur la rive orientale du fleuve et retourna parmi les Anglais.

> Le dépit conçu du peu de succès de l'entreprise sur la Corse, et les regrets donnés aux pertes qu'on avoit éprouvées en Amérique, ne suspendirent pas le cours des atteintes que Louis dirigeoit contre la noblesse. Cette distinction fut aville, au point de devenir héréditaire après un certain nombre d'années, parmi ceux qui remplissoient les fonctions d'officier du Châtelet.

> Un murmure général s'étoit élevé contre l'expédition de la Corse, qui avoit déjà coût de smilliers d'hommes et trente millions d'argent, sans àpparence d'aucun résultat satisfaisant. Le duc de Choiseul se proposa de chercher les avoyens d'enlever aux habitans de l'ile toutes

leurs ressources; mais l'épuisement des finances Louis XV. y mit des obstacles nombreux à surmonter. 1768

Dans un lit de justice qui se tint à Versailles, le roi donna un édit pour prolonger de trois aunées le second vingtième. Le duc de Chartres vint à la cour des aides y porter ce sinistre arrêt. Il y parut avec une suffisance et une légéreté qui passoient alors chez ce prince, pour des graces. L'éloquent Malesherbes sut le ramener à un maintien plus convenable, et faire naître les signes de l'embarras sur un front qui savoit encore rougir. « Le peuple gémit sous le poids redoublé des » impôts, et quand il les voit se renouveler » après plusieurs années de paix, quand il y » voit joindre des emprunts onéreux, présentés » comme une ressource nécessaire, il perd » jusqu'à l'espérance de voir la fin de ses » malheurs..... Si notre douleur pouvoit être » adoucie, ce seroit sans doute par la pré-» sence d'un prince, l'amour et l'espoir de la » nation .... Mais en ce jour , la joie est étran . » gère à nos cœurs, et vous ne trouverez » parmi nous que du respect et de la conster-» nation. »

Au moment où des anticipations sur l'impôt eurent donné quelque vie au trésor royal, quarante-huit bataillons s'embarquèrent pou la Corse. Ces nouvelles forces furent remises à la conduite du comte de Vaux. Unique artisan de sa fortune, elle étoit fondée sur ses taleus, sur ses services, et absolument indé-

Louis XV. pendante du secours de l'intrigue. Le mérite

1769 de cet officier-général étoit relevé-par sa justice, mais affoibli par une excessive sévérité.

La promesse du bâton de maréchal de France
aiguillonns son ambition naturelle. Sa marche
rapide et savante le rendit maître de l'île dans
l'espace de quarante jours. Les armes, les
munitions et les guinées de l'Angleterre ne
viurent pas assez toit pour aider à la défense
de Paoli. Son frère Clément, capitaine intrépide, et les principaux chefs s'éloignèrent à
la faveur du pavillon anglais. Par une infidélité peu noble, le ministre chercha à justifier
par la promptitude de l'exécution, le refus de
la récompense promise au général.

La joie qu'inspira la conquête de la Corse, adoucit le sonvenir des sacrifices qu'elle avoit coûtés. On applaudit en même temps à l'arrêt du conseil qui, s'ospendant le privilége exclusif de la compagnie des Indes, donna à tous les sujets la liberté de commercer soit aux Indes, soit à la Chine, soit dans les mers audelà du cap de Bonne-Espérance.

Si Louis avoit eu à pleurer sur la mort de plusieurs membres de sa famille, il donna cette année des regrets à l'éloigaement de madame Louise; objet de la tendresse affectueuse de son père, elle prit le voile dans l'église des Carmélites de St. Denis. Cette princesse édifia ses compagnes par sa ferveur , as soumission et son humilité. Cependant, pour déférer sans doute aux instances de ceux qui la guidoient dans la voie du salut , elle se Lonia XV. montra moins éloignée que jamais des affaires '769 de l'état. Louis lui faisoit de fréquentes visites, épanchoit dans son sein ses plus secrètes sollicitudes , et ne s'opposoit point à ce qu'elle se permit de donner des conseils. On la vit prêter son appui au chancelier Maupeou. Les places de directeurs des Carmélites devinrent la route la plus sûre pour parvenir aux évêchés.

La vie privée de Louis XV cesse, dès cette époque, d'être un sujet digne de l'histoire, et ne mérite plus que d'occuper une place dans les recueils d'anecdotes scandaleuses. Par respect pour la décence, nous ne nous arrêterons pas sur les détails d'une intrigue qui outragea la morale publique, et acheva de dégrader le monarque.

Nous ne tracerons point le portrait d'une femme qui posséda des qualités séduisantes, qui mit en œuvre toutes les recherches de la volupté pour subjuguer un prince blasé sur les plaisirs; qui parla à la cour le langage des leux de prostitution, la peupla des plus vils personnages, disposa des trésors du royaume avec une prodigalité insultante, et se jona des intérêts de l'état comme si elle eût agité les grelots de la folie.

Les dons que la nature avoit accordés à Louis, et les premières impressions qui avoient formé sa jeunesse, firent qu'aux cérémonies d'apparat, il se montra tonjours avec un extéLonis XV. rieur majestueux. Les étrangers et les courti-1769 saus éprouvoient de la surprise, et se pénétroient de respect lorsqu'ils retrouvoient dans les traits d'un maître avili, le caractère de dignité du premier des monarques.

Le roi de Danemarck, amené à Paris par le désir de former son goût et d'augmenter ess connoissances, fint flatté de l'accueil des Français et sensible aux prévenances de leur souverain. Dans l'un des entretiens où Louis le charmoit par les agrémens de son esprit, par les recherches de sa politesse et par les témoignages de sa confiance, le jeune Christiern félicita ce doyen des rois sur le bonheur dont il jouissoit d'être entouré d'une famille nombreuse et intéressante. Louis accompagna d'un sourire cette réponse touchante: « J'si » une famille infiniment plus nombreuse,

» une famille infiniment plus nombreuse, » dont le bouheur feroit vraiment le mien. »

L'accumulation rapide des impôts et des remprunts, aigrissoit les esprits, portoit la tristesse dans les cœurs, et livroit les classes inférieures au désespoir. Louis aggrava le sentiment de ces maux par un acte de pouvoir arbitraire, qui auroit étonné de la part du souverain le plus absolu. Depuis quatre aunées, les Bretons constans dans leur haine, poursuivoient le duc d'Aignillon devant les tribunaux. Le parlement de Paris s'applandissoit de trouver dans ce trop fameux procès le moyen d'accroître sa propre prépondérance, d'humilier les pairs du royaume et

d'embarrasser le monarque. Ces tristes résul-Louis XV. tats de l'intérêt de corps, de la jalousie et de 1770 l'orgueil, imprimèrent un caractère de violence à la conduite des magistrats. Au mépris d'une désense du roi de ne point se livrer à l'animosité, sans respect pour les lettres-patentes qui annulloient « les poursuites faites a contre le duc d'Aiguillon, ainsi que contre » les deux la Chalotais et Caradeuc ; » le parlement rendit un arrêt portant que le duc d'Aiguillon étant grièvement inculpé et prévenu de soupcon, même de fait, il suspendoit ce pair des fonctions de sa pairie, jusqu'à ce qu'un jugement rendu par la cour l'eût purgé. Une commission choisie au scrutin fut chargée de la double fonction de faire imprimer l'arrêt, et de surveiller la distribution de dix mille exemplaires.

Le roi se tint offensé d'unc démarche si peu mesurée : il rendit dans son conseil un arrêt qui maintenoit le duc d'Aiguillon dans l'exercice de ses fonctions de pair de France, cassoit l'arrêt du parlement, déclaroit l'accusé innocent et supprimoit les pièces de la procédure. L'opinion publique qu'aucune puissance ne peut dominer, blama la hardiesse du parlement, murmura de la conduite arbietraire du roi, et se prononça contre le duc qui ne rougissoit pas d'être absous par une mesure illégale. Le maréchal de Brissac que la vivacité de ses expressions, ses pensées fortes et ses vertus chevaleresques; tinoient

Louis XV. de la foule insignifiante des courtisans, s'écria :

1770 « La faveur a sauvé la tête du duc d'Aiguil-

» lon; mais elle lui a tordu le cou.»

Cette faveur soupconnée depuis quelque temps, tenue d'abord secrète, et annoncée pour lors avec éclat, étoit l'ouvrage de la comtesse du Barry qui aimoit le duc d'Aiguillon, et mettoit si peu de réserve dans l'expression de ses sentimens, que le public le lui donnoit pour amant. Le duc de Choiseul concut des alarmes sur la puissance d'une cabale qui lui avoit dans le principe paru trop méprisable pour éveiller ses craintes. L'ambition cut sans doute imposé silence à sa fierté, si la duchesse de Grammont n'avoit fait usage de son fatal ascendant. Cette femme blessée dans son orgueil et dans sa jalousie, fit tomber son frère dans le précipice. Les ennemis du duc redoutoient sa puissance; aussi firent-ils la proposition d'un rapprochement; mais l'impérieuse sœur acheva d'aigrir les esprits.

Toute espérance de paix une fois évanouie, il ne resta d'autre ressource au duc, que celle de combattre et de renverser le parti dont il

avoit dédaigné l'appui.

Les négociations venoient de conclure le mariage du Dauphin avec l'archiduchesse Marie-Antoimette. Brillante de jeunesse et de beauté, majestueuse dans son port, et animée par les grâces qui naissent de l'heureuse réunion de l'esprit et de la sensibilité, la Dauphine se moutra aux yeux des Français l'angetutélaire qui leur promettoit d'heureuses des-Louis XV. tinées. Le duc de Choiseul, bien instruit du 1770 pouvoir que la reconnoissance exerce sur les belles ames, se crut assuré de posséder une

puissante protectrice.

L'enthousiasme public éclatoit dans les transports d'une joie vive, franche et unanime. Tout-à-coup une affreuse catastrophe interrompt ce concert d'alégresse pour y substituer un deuil profond. La ville de Paris avoit ordonné les préparatifs d'une fête magnifique. La négligence des officiers de police et l'audace de quelques scélérats, produisent un engorgement dans la rue Royale: le désordre et le tumulte s'accroissent ; les accidens se multiplient et sont aggravés par des crimes affreux. Les hurlemens qui s'élevoient vers le ciel dans cette scène de malheur, de pillage et de meurtre, firent sur nous une impression si profonde et si douloureuse qu'au bout de quarante ans, elle se reproduit encore toute entière à notre esprit reporté malgré nous sur ce tableau déchirant.

Une sage prévoyance dissimula le nombre des victimes.

La France gémit de cet affreux événement : mais des consolations bien douces furent puisées dans les regrets touchans du Dauphin. Ce jeune prince écrivit au lieutenant de police une lettre dont l'histoire doit transmettre à jamais les expressions. Elle est un monument admirable de candeur et de simplicité. т. 5.

Louis XV. « J'ai appris les malheurs arrivés à mon oc-1770 » casion, j'en suis pénétré. On m'apporte en

» ce moment ce que le roi me donne tous » les mois pour mes menus plaisirs; je ne » puis disposer que de cela, je vous l'envoie;

» secourez les plus malheureux. »

Le duc de Choiseul reconnut bientôt que Marie-Antoinette n'étoit pas assez formée pour que sa protection lui offrit des ressources ; il cessa de nourrir de l'espérance, mais il cacha ses inquiétudes sous les dehors de la sérénité. Ses soins parurent concentrés dans les travaux pour l'embellissement d'une ville fondée près du lac de Genève, et destinée à enlever le commerce des Genevois. Cet établissement avoit été commencé avec magnificence, et devoit échanger son premier nom contre celui de Choiseul-Ville ; mais , sur quelques bases profondes que le duc se flattat d'avoir établi son crédit et son pouvoir, ils cédèrent à la vivacité des attaques depuis si long-temps dirigées contre lui. La chûte d'un ministre investi depuis plusieurs années d'un pouvoir absolu. porta les signes de cette dureté par laquelle les caractères indolens cherchent à se venger des efforts et des sollicitudes que leur causent tous ceux qui, après les avoir dominés, leur

sont devenus importuns.

Le duc de Choiseul envisagea sa chûte d'un ceil tranquille : il pénétra la joie mal dissimulée du duc de la Vaillière; ce sinistre messager fut chargé d'annoncer cette mesure

59 '

rigoureuse, et lui adressa la parole d'un ton Lonix XV. de mépris: « M.· le duc, je suis persuadé de '1770 s' tout le plaisir que vous avez à m'apporter une pareille nouvelle. » Ce calme apparent ne le reudit saus donte pas insensible à l'outrage qui lui étoit fait dans la lettre-decachet de son renvoi (1).

La chûte du duc de Choiseul occupe, sous plusieurs rapports, une place remarquable dans l'histoire. Son éclat peut être cité comme l'un des premiers symptômes de cet esprit d'indépendance et d'insubordination, qui depuis enfanté les désastres de la révolution.

Les princes du sang, les grands seigneurs, les prélats, les magistrats, et jusqu'à des paraterculiers peu comus, se présentierent à l'hôtel de Choiseul. Le jour où le duc prit la route de Chanteloup, une longue file de carrosses lui forma un nombreux et brillant cortége. Le roi demeura presque isolé. Loin de nous

<sup>(1) «</sup> Le mécontentement que me causent vos services , me

<sup>»</sup> forcent à vous exiler à Chantelonp, où vons vons rendrez » dans vingt-quatre heures. Je vous eusse envoyé beaucoup

<sup>»</sup> plus loin, si ce n'étoit l'estime particulière que j'ai pour » madame la duchesse de Choiseul, dont la santé m'est fort

<sup>»</sup> intéressante. Prenez garde que votre conduite ne me fasse » prendre un autre parti. »

Madame de Choiseul n'avoit pu être citée que dans la vue d'humilier le duc. La dernière phrase est sur-tout remarquable. Il est fort extraordinaire et très-pèu décent qu'hur roi avoue hautement, qu'il suppose une mauvaite tête au ministre entre les unains duquel il a durant plus de dix années déposé, sans mille restriction, l'exercice de son autorité.

Louix V. l'idée de justifier la bassesse de ceux qui pros177° tituent l'encens de la flatterie aux plus vils
objets de la faveur, et qui les abandonnent
ou les outragent dès qu'ils sont dans la disgrâce; mais les expressions de l'estime, de
l'intérêt et des regrets ne doivent être offerts
qu'avec une respectueuse réserve aux malheureux qui ont encouru le mécontentement
du souverain. Un fastueux apparçil n'est qu'une
bravade ridicule, lorsqu'elle n'est pas criminelle.

Louis, blasé sur les jouissances du plaisir effréné des sens, se plongoit dans les houteux excès de la crapule, et négligeoit les devoirs ainsi que la représentation de sa dire gnité suprême. Il abandonna le royaume à trois hommes ambitieux.

Le duc d'Aiguillon dut à une faveur per-

sonnelle, la plus grande part d'une autorité qu'il exerca comme ministre des affaires

étrangères.

Le chancelier Maupeou, d'un esprit étendu et d'un caractère au-dessus des égards, comme au-dessus de la crainte, se chargea de l'entreprise hardie de combattre les parlemens; il fit au roi une promesse qu'il eut la fermeté d'effectuer: « A plus juste raison que l'un » des plus cités de vos ancêtres, vous pourrez « dire: ¿ Tai sorti les rois de France do

» .page. »

L'abbé Terray reconnu pour le plus habile financier de son siècle, mais aussi loin

des principes que des scrupules , employa Lonis XV. toutes les ressources du génie fiscal pour pres2771 surer les fortunes des particuliers et multiplier les exactions publiques. On le vit employer ces ressources violentes avec la même sécurité, que sous un monarque bienfaisant , il eût ouvert des canaux de prospérité.

Les trois visirs laissèrent le duc de la Vrillière ramper dans ses fonctions subalternes : le duc de Praslin trop revêtu de l'estime publique, pour que personne fit une appréciation sévère de ses talens, emporta les regrets de la marine, qui rencontra dans M.r de Boynes un réformateur inquiet. Le portefeuille de la guerre avoit été confié au marquis de Monteynard , homme d'une probité délicate, officier du premier ordre, et qui durant le cours de la guerre de sept ans, avoit été nommé : L'amour du militaire. » Son élévation imprévue, sembla chimérique à luimême, à ses parens et à ses amis. Les hommes qui aiment à rechercher le motif des divers événemens, expliquèrent ce choix qui n'avoit point été brigué, par le désir commun aux trois ambitieux, d'avancer un personnage dont le peu de crédit n'excitât point leur jalousie. Le prince de Condé avoit désigné le marquis de Monteynard, moins d'après le désir de lui donner hautement un gage de son intérêt, que dans l'espoir d'obtenir de sa reconnoissance, la charge de colonel-général de l'infanterie.

Louis XV. Le chancelier poursuivoit le parlement avec

1771 cette haine acharnée qui caractérise les déserteurs d'un parti. D'ailleurs des entraves mises
aux opérations de la cour, un accroissement
continuel de pouvoir, et les ordres de l'état
bravés dans leurs prérogatives, annonçoient
que l'heure étoit venue de mettre un terme à

tant d'audace.

Le lit de justice convoqué à Versailles, dans les premiers jours de l'année prédeute, avoit proscrit les mons d'unité, d'indivisibilité et de classe. L'édit qui fut promulgné dans cette fameuse assemblée, venoit d'enjoindre aux magistrats la défense de suspendre leurs fonctions, de donner leur démission én corps, et de rendre des arrêts contradictoires aux enregistremens « sous » peine d'être cassés. »

Le parlement avoit aussitôt abandonné les causes des particuliers , discuté les aflaires publiques et pris connoissance de la situation du trésor royal. Des inconvénieus graves ne pouvoient que résulter de la suspension du cours de la justice. Le chaucelier résolut de les faire cesser. Des mousquetaires se rendirent pendant la nuit chez chacun des magistrats , pénétrièrent jusque dans leurs appartemens et leur présentèrent lordre de reprendre leurs fonctions : la réponse à cet ordre devoit être renfermée dans un oui ou un non , saus, se permettre ni remarque , ni adoucissement , ni réserve. La frayeur rendit dociles les

hommes timides; mais à la naissance du jour, Louis XV. ils furent ranimés par les exemples et les dis- 1771 cours des menurs de la compagnie: ils se rétractèrent, et dès-lors le refus devint unanime. La nuit suivante, les mousquetaires reparurent chez les magistrates et leur signifièrent des lettres-de-cachet qui les exiloient dans différens lieux au choix desquels la passion avoit souvent présidé.

Le grand-conseil vint à Paris pour y exercer, en vertu de lettres - patentes, les fonctions du parlement.

Les lits de justice se succèdent ; l'ancien parlement est cassé ; la cour des aides essuye la même disgrâce ; la vénalité des charges de judicature est anéantie ; tous les parlemens du royaume sont réformés. L'étendue de leur ressort se trouve reduite à des proportions avantageuses pour les conseils supérieurs : Nîmes , Arras , Blois , Châlons-sur-Marne , Clermont , Lyon et Poitiers. Le roi vient à Paris, et fait sous ses yeux former la grand'chambre de son nouveau parlement; elle se compose des membres du grand-conseil. Louis met dans son discours l'expression d'une imposante dignité : « Je vous ordonne de com-\* mencer vos fonctions. Lundi , mon chan-» celier ira vous installer. Je défends toute » délibération contraire à mes volontés et » toute représentation en faveur de mon » ancien parlement; car je ne changerai

» jamais. »

Louis XV. Les commandans des provinces s'applau-1771 dirent d'avoir à effectuer le renvoi des cours qui avoient si souvent pris plaisir à les contrarier, et même à les mortifier. Les conseilsgénéraux furent acqueillis avec joie et formés avec promptitude.

Cette révolution dans la robe étoit concue par le génie, et fondée sur des principes d'une incontestable justice. Malheureusement elle portoit trop le caractère de l'esprit de

haine et de vengeance.

Le devoir de Louis eût été de ne pas se permettre la réflexion juste, mais déplacée dans la bouche d'un souverain : « Maupeou a » été trop loin , je ne sais plus comment » l'arrêter. » Quelques restrictions indiquées par la sagesse, cussent prévenu les excès, maintenu les avantages, et calmé la fermentation générale qui tout-à-coup s'éleva. Des chansons, des satires, des placards et des libelles multipliés avec profusion, prodiguoient les insultes à la favorite, au ministre et au monarque. A cette époque, un mécontentement vague, une inquiétude d'opinion, un penchant à l'anarchie et la soif de l'indépendance, fermentoient déjà dans toutes les têtes. Les différentes classes de la société présenterent les symptômes d'un fléau épidémique.

Le peuple gémissoit et se livra aux murmures, sur la suppression des corps qui, trop entraînés par l'amour du pouvoir, déployoient une inébranlable fermeté dans Louis XV. la défense de leurs moindres priviléges; 1774 mais fléchissoient, après une ombre de résistance, sur les objets relatifs aux intérêts publics.

Les cours des aides se firent un point d'honneur de partager le sort des compagnies qui les humilioient par une affectation de supériorité.

La noblesse oublia ses griefs contre la magistrature qui l'avoit mille et mille fois attaquée dans ses plus chères prérogatives.

Les ducs et pairs s'élancèrent dans l'arène, et se constituèrent les défenseurs de l'adversaire qui, depuis le règne de St. Louis, avoit avec une constance soutenue, travaillé à la ruine de la pairie.

Les princes du sang trahirent le chef de leur famille, et n'eurent pas honte de protéger ouvertement des hommes qui préparoient l'avilissement de l'autorité royale. Le comte de la Marche ne recueillit pour récompense d'une honorable fidélité, que des reproches de la part du prince de Conti son père, et les marques du mépris général.

La nation entière sembloit atteinte d'un funeste vertige. Le roi sortit un moment de son apathie, et releva ce front encore majestucux au seul aspect duquel la tempête s'appaisa. Telle étoit encore la dignité du trône, que tous les caractères fléchirent : le chancelier défia ses ennemis; parcourut sans escorte, la Louis XV. nuit comme le jour, la route de Versailles,

Le mécontentement comprimé n'en produisit pas moins un mal très-réel et très-grace. Les hommes éclairés, honnêtes et delicarés, refusèrent presque tous d'entrer dans les tribunaux nouvellement organisés; foiblesse qui s'est trop souvent renouvelée, et qui est devenue criminelle par ses résultats. Les parlemens d'ésignés par le suruom de Maupeou, ne firent aucun progrès dans l'estime publique, parce qu'ils étoient composés d'une foule d'hommes trop obscurs pour arriver à la considération. Quelques-uns même justifiojent les humiliations et les sarcasmes dont ils devinrent l'objet.

L'es germes de l'insubordination se glissèrent jusque dans l'armée. Le respect et l'obéissance pour les chefs s'affoiblirent: les liens de la discipline se relâchèrent, et dès-lors la force militaire fut chraqlée. Deux conseils de guerre se tinrent l'un aux Iuvalides, l'autre à Lille. Le premier réprima les abus introduits dans le corps de l'artillerie. Le second punit la désobéissance dont les officiers du régiment de Royal-Contois s'étoient rendus coupables erriers leur lieutenant-colmel.

Une clameur soudaine s'éleva dans les troupes.

Etranger à l'artillerie, nous ne fûmes point occupés du jugement qui intéressoit ce corps; mais, sous-lieutenant dans le régiment de

Limousin, nous partageames l'exaltation de Louis XV. nos camarades, par rapport au jugement que subirent les officiers de Royal - Comtois. Le conseil de guerre qui les avoit condamnés, devint l'objet des reproches. La vertu éminente du chevalier de Muy, la probité sévère du marquis de Sarsefield, et l'indulgence aimable du prince de Montbarrey , n'obtinrent aucun égard. Les anciens officiers menoient les jeunes-gens à la rencontre des prisonniers qui étoient conduits dans disférentes citadelles. Les applaudissemens, les éloges et les marques de respect, étoient prodigués à ces prétendues victimes du pouvoir arbitraire. Les premiers chrétiens ne se précipitoient pas avec plus d'ardeur et plus d'attendrissement sur les pas de leurs martyrs. Les commandans des villes et les chefs des corps, par leur silence et bien plus par des signes d'approbation . pourrissoient cette indécente ivresse.

Trois événemens influèrent sur l'état politique de l'Europe, sans que la France y prit aucune part. La monarchie qui, durant le cours de treize siècles, n'avoit cessé d'être du plus grand poids dans les projets de guerre ou de paix des différens cabinets, parut tom-

bée dans la plus complète nullité.

Un complot fut tramé à la cour de Copenhague : la reine-mère le découvrit : la reine régnante qui en étoit l'ame, alla traîner quelques aunées d'une triste existence dans l'île de Gerbert. Le comte de Struenzée, ministre du Leuis XV. cabinet, expia son crime par un supplice hor
1772 rible : le conte de Brandt périt également sur l'échafaul : six autres chefs de la conjuration furent renfermés : Frédéric réclama le fière de Struenzée comme étant né son 
sujet. Le fils d'un pasteur de Halle échangea 
la charge de conseiller de justice en Dauemarck, pour la dignité de ministre desfinances 
en Prusse. Une vieillesse oplente et entourée 
de considération et d'honneur, a terminé une 
carrière commèncée au milieu des orages. 
Le malheureux Christiern ressentit les tristes

effets d'une profonde douleur. Gustave III n'étant que prince royal, avoit paru en France pour s'assurer des moyens qui pussent favoriser son dessein d'affranchir les rois de Suède du joug que le sénat leur imposoit. Monté sur le trône, il recut le comte de Vergennes en qualité d'ambassadeur, mais chargé du soin de tempérer par les conseils de l'expérience . l'ardeur d'un caractère entreprenant. Le jeune roi fut bientôt fatigué de la lenteur de son guide, et contrarié par le retard de l'arrivée des troupes que la France avoit promises. Seul, il acheva une révolution qui ne coûta pas une goutte de sang, qui rendit le roi de Suède un monarque absolu, et anéantit l'autorité d'un corps aussi sier que despote.

Au sein de la paix et sans aucune déclaration de guerre, trois potentats arrachèrent plusieurs riches provinces à une puissance

leur alliée. La reine de Hongrie entraînée Louis XV. par les voix réunies de l'intérêt et de la poli- 1772 tique, étouffa les sentimens de vertu et de religion qui lui avoient mérité de si nombreux respects. L'impératrice de Russie démentit cette maxime justifiée par de fréquens exemples : « L'homme s'attache à ses propres bien-» faits. » Elle persécuta Poniatowski que sa tendresse avoit fait asseoir sur un trone incertain et orageux. Le roi de Prusse brava le reproche d'ingratitude qu'il avoit encouru en s'armant contre un monarque dont les prédécesseurs avoient décoré les vaillans cadets de la maison de Hohenzollern, du caractère de souverain. La Pologne succomba sans opposer de résistance. Les trois couronnes se partagèrent impunément le fruit de leurs usurpations; bien plus, elles tinrent un langage ironique, et cherchèrent à se couvrir du manteau de la justice et de l'humanité.

La religion ne put faire entendre une voix protectrice. La philosophie fit prévaloir la vanité de ses sophismes. L'Europe resta frappée de consternation. Louis poussa un soupir, et ne put s'empêcler de dire : « Ah! si Choiseul » eût été dans le ministère, la Pologne n'eût » pas été démembrée. »

Tes paroles du monarque dégradé, attestoient que la corruption de ses mœurs avoit respecté les lumières naturelles de son esprit, d'autant plus digne de blame, qu'il voyoit ses torts dans toute leur étendue. Les Anglais, Louis XV, chaque jour plus alarmés sur les suites de

1772 l'insurrection des colonies américaines, soulageoient leur dépit et leur chagrin par les
outrages qu'ils prodiguoient auspavillon francais. Les plaintes du cabinet de Versailles
n'obtenoient que des réponses d'une hauteur
dédaigneuse. Quelques l'rançais dignes de ce
titre, exprimérent leur indignation à Louis,

2773 qui souvent leur répéta : « L'Angleterre me » joue , mais je veux vivre en paix. »

Quelle paix! Sa seule pensée fait rougir. La France étoit devenue l'objet du mépris de . tous les souverains. Les plus obscurs d'entre eux, qui naguères n'auroient qu'avec une crainte respectueuse levé sur elle leurs regards, la bravoient avec une présomptueuse audace. Les maladies épizootiques, les mauvaises récoltes et la misère désoloient toutes les parties du royaume. Les impôts s'accroissoient chaque jour, et étoient dévorés par la prodigalité du luxe et de la débauche. Terray constant à atteindre son but, puisoit chaque iour dans ses vastes connoissances et dans son esprit fécond en ressources, de nouvelles espèces d'exaction. Il poussa même l'impudence au point d'avouer en souriant : « Qu'il com-» mettoit des injustices, et que, selon l'ex-» pression triviale, il prenoit dans les poches. » Le seul ministre de la guerre marchoit d'un pas ferme dans une route sur laquelle l'honneur stimulé par l'amour du devoir, lui servoit de flambeau. Trois directeurs furent choisis avec sagacité dans le grand nombre Louis XV. des lieutenans-généraux ; leurs inspections ra- 1773 nimèrent dans l'armée le zèle un peu refroidi pour la tenue et pour les manœuvres ; ils surveillerent l'administration et produisirent quel-

ques exemples de discipline.

Les milices furent augmentées et quittèrent un nom anquel des préjugés injustes avoient attaché une idée défavorable. Ce rassemblement respectable, dont l'élite sous le titre de grenadiers-royaux, s'étoit acquis une si grande renommée pendant la guerre de sept ans, fut divisé en trente-trois régimens provinciaux. Ces régimens produisirent quatrevingt-dix-sept bataillons, dont chacun étoit composé de huit compagnies, une de grenadiers-royaux, nue de grenadiers-provinciaux et six de fusiliers.

Dans toutes les armes, le soldat reçut une récompense productive et honorable pour prix de son ancienneté. Une plaque qui présentoit deux épées en sautoir, valut une hautepaye de quatre sous, et s'obtint par vingtquatre années de service. Le premier engagement donna un chevron, et le second deux : chacun rapportoit un sou par jour. Les hautespayes tarderent peu à être supprimées; mais l'appareil de la réception , les égards des officiers et le respect public, perpétuèrent dans les troupes l'enthousiasme pour la vétérance.

La conduite de l'homme vertueux devient pour ceux qui sont corrompus, un reproche Louis XV. si sanglant, que tous leurs efforts tendent à se

1773 délivrer d'un censeur incommode. La perte
du marquis de Monteynard fut donc jurée, et
devint inévitable aux yeux même du roi qui
prononça cet extraordinaire aveu : « Il faut
» bien qu'à la fin, ce brave homme tombe,
» car il n'y a que moi qui le soutienne. Le
secrétaire d'état se vit bientôt dépouillé de ce
soutien, si foible et si impuissant aux yeux
même de celui qui le donnoit. Il s'affligea en
reconnoissant que son maître tout-fait subjugué, l'abreuvoit de chagrins pour prix de
son zèle, souhaitoit son cloignement, mais
craignoit de le prononcer. Il satisfit ce vœu

1774 injuste, et offrit sa démission.

Le jour où le marquis de Monteynard s'éloigna de Versailles, le roi présenta le portefeuille de la guerre au duc d'Aiguillon, et lui dit en présence d'une foule de courtisans : « Je vous le confie, jusqu'à ce que je trouve

- y quelqu'un de plus digne; mais je vous avoue
- » que je suis difficile. »

Le duc ne tarda guère à être ministre de ce second département, et sourit à l'aspect des flatteurs qui vinrent mendier sa protection. Plusieurs d'entr'eux lui avoient prodigué l'insulte et l'outrage.

· La désolation de l'état et l'avilissement du souverain, produisirent la haine générale. Cependant les hommes réputés pour sages et les coryphées d'une secte amie de l'indépendance, gardèrent le silence, ou firent circuler

## TROISIÈME DYNASTIE.

des plaintes qu'une circonspection timide en-Louis XV, veloppoit de ménagemens. Un orateur chré- 1774 tien puiss dans la véritable source de toute farce et de toute vérité, la résolution magnanue, qui fait seules retentir à l'oreille des cands les vérités sacrées.

Bauvais, évêque de Seuez, prêcha en présence de la cour le sermon de la Cêne; son texte, « Encore quarante jours et Ninive ne » sera plus, » lui offioit une foule d'allusions; il peignit sous les traits les plus attendrissans les malheurs accumulés sur le peuple; il découvrit les plaies profondes de l'état; enfin, sa voix tonnante s'éleva contre la dépravation des mœurs, Louis, que ni la longueur, ni la nature de ses excès ne détournèrent jamais de ses devoirs de chrétien, parut penser profondément, et ses traits prirent l'expression d'une profonde mélancolie.

La cabale des corrupteurs se troubla peu d'un changement qui lui sembloit devoir être passager; mais la durée, de cette situation fit succéder les craintes à la sécurité. On eut recours à ces dégradantes ressources de lasciveté, qui ranimoient quelques bluettes de feu dans une imagination flétrie et dans des gens épuisés. Une fille, dans la fleur de sa gens épuisés une situation flétrie et dans des gens épuisés une fille, dans la fleur de sa la couche du vieillard corrompu, et soulagea le poids de sa tristesse. par l'attrait d'une volapté contraire aux vœux de la nature volapté contraire aux vœux de la nature volapté contraire aux vœux de la nature.

Depuis quelques jours, l'intempérance et la

т. 5.

Loni: XV. déhauche avoient repris leur ascendant accou1774 tumé, lorsqu'un convoi funèbre se rencoutra
sur la route du rendez-vous de chasse. Louis
cédant à la curiosité avide de l'homme oisif
s'approche, interroge et apprend que la petite
vérole venoit d'eulever la plus jeune des filles
du jardinier de Trianon. Il reconnoit l'objet
de sa dérnière jouissance; il frémit d'horreur,
un froid glacial circule dans ses veines; l'égarement se peint dans ses regards; le feu de la
fièvre cmbràse son sang et développe le germe
de la petite-vérole.

Dès que le roi fut instruit qu'il étoit atteint d'une maladie cruelle dont il se croyoit à l'abri, et qui trainoit à sa suite les dégoûts et les dangers, il dit aux personnes qui l'entonroient: « Je ne me soucie pas que l'on renou-» velle la scène de Metz: dites à M.me d'Ai-» guillon, qu'elle me fera plaisir d'amener

» M.me du Barry. »

Le calme, l'ordre, la décence, et pour ainsi dire la majesté religieuse qui entourerent les derniers momens de Louis XIV, rendirent la mort de ce monarque un spectacle imposant, qui semble placé dans l'histoire pour contraster mieux avec les circonstances révoltantes de la fin de Louis XV. Que l'éloquent prélat qui, avec une précision inconnue à luiméme, avoit prédit cet instant fatal, nous fournisse le tableau de la catastrople.

« Vous frémissez encore, messieurs, au » souvenir de ces affreux momens. Le roi 3 expirant au milieu des horreurs de cette Louis XV.

» maladie cruelle ; son corps frappé de la 1774

» corruption anticipée du tombeau, privé » dans les premiers instans, comme celui du

» malheureux Ozias, des honneurs funchres,

» et emporté précipitamment sans pompe,

» sans appareil, à travers les ombres de la

» nuit; les tendres et courageuses princesses

» qui ont recueilli ses derniers soupirs , at-

» teintes de la même contagion; l'effroi qui

» se joint encore à la douleur de la famille » royale, obligée de fuir la mort de palais

» en palais. »

Pour éviter les outrages d'un peuple exaspéré, la dépouille mortelle de Louis XV fut placée dans un carrosse de chasse qui marcha avec toute la rapidité des chevaux. Quelques valets de pied à cheval et des flambeaux à la main, escortèrent cette espèce de fuite nocturne jusqu'à Saint-Denis.

Dans les fastes de la France, Louis XV coccupe un rang peu honorable à sa mémoire; mais il a laissé aux souverajus à venir, une leçon importante. Que de tristes et désastreux résultats l'insouciance peut-elle donc produire, lorsqu'on la voit dégrader ainsi le plus bean et le plus intéressant naturel ? Les monumens des arts le représentent sous les traits les plus nobles. Un grand nombre de mots heureux, sont autant de preuves d'un esprit distingué. Un grand seigneur, célèbre par son esprit, protecteur des arts, et heureux des

Louis XV. services rendus à l'industrie, « parut à la cout 1774 » au retonr d'un voyage. Louis XV lui dit :

» Qu'avez-vous été faire en Angleterre? —
 » Sire, apprendre à penser. — Les chevaux, »
 répliqua le roi justement offensé du trait satirique qu'une prévention insolente vouloit di-

riger contre ses sujets.

Quelques-unes des réponses de Louis XV aunoncent un cœur sensible, et sont dès-lors infiniment précieuses. Un officier d'un mérite reconna, lui demandoit un jour mille louis qui lui étoient nécessaires pour faire ses équipages. Cette grâce fut sur-le-champ accordée. Le contrôleur-général représenta que le trésor venoit d'être épuisé par le payement de sommes considérables. Le roi répondit avec bieuveillance : « Qu'on donne à monsieur » l'argent qui est dans ma cassette pour mes » plaisirs; il n'est pas juste que je me diver» tisse, lorsqu'un de mes officiers souffre. »

Des actions généreuses attesterent la beauté de son ame. Dupuis, chimiste de Grenoble, avoit combiné los élémens d'un feu qui, dans l'eau, dévoroit et les hommes et les bâtimens. Des expériences eurent lieu sur le canal de Versailles. Louis frémit à la vue des épouvantables effets de ce nouveau genre de destruction. Il ne se rappela point que les Anglais avoient mille fois violé leurs engagemens, qu'ils avoient ruiné le commerce de la France, battu ses flottes et anéanti sa marine; il ne vit qu'un fléau de plus ajouté à ceux sous le

poids desquels gémissoit déjà l'humanité : il Louis XV. acheta le fatal secret au prix d'une somme 1774 considérable, et ordonna de surveiller son inventeur pour qu'aucune trace de la découverte ne pût s'échapper.

La timidité de Louis XV lui donnoit de l'aversion pour les cérémonies d'apparat ; elle éteignoit en outre le feu de son esprit et répandoit sur son maintien une teinte d'embarras lorsqu'il entretenoit soit des étrangers, soit des hommes de lettres. Avec la beauté d'un ange, il trembloit à l'approche des femmes. Objet des vœux d'une foule de rivales, il ne fut jamais soumis que par celles qui « firent usage d'une espèce de violence pour » régner sur ses affections. » Le cardinal de Fleury fut alarmé des progrès de l'influence, que la reine obtenoit chaque jour sur l'esprit de son époux, et ne pardonna point à cette princesse l'intérêt qu'elle avoit accordé à la cabale que M.me de Prie ourdissoit, à la faveur de l'autorité du duc de Bourbon. Soit qu'il fût mu par un penchant à l'esprit de vengeance, ou qu'il crût sacrifier à la politique, le prélat vit avec trop d'indulgence des amours illégitimes. La marquise de Mailly dut son triomphe à des avances d'autant plus séduisantes, qu'une véritable passion les inspiroit. Lorsque Louis XV apercevant pour la première fois la marquise de la Tournelle chez le duc d'Antin, se fut écrié : « Mon » Dieu,qu'elle est belle! » soudain une grande

Louis XV. réserve remplaça ce mouvement involontaire. \*774 « Il craignoit que le cardinal ne lui remît » ses affaires et M.me de Mailly son cœur. » Le plan que l'ambitieuse marquise de la Tournelle avoit conçu, et dont elle prépara la réussite avec tant de beauté, d'esprit, de grâces et d'adresse, auroit échoué sans la fécondité des ressources du duc de Richelieu. Ce duc de Richelieu, d'une imagination si riche , d'une valeur si brillante , d'une célébrité si connue dans l'art de la séduction . enfant gaté de la fortune, cher à son maître et chante par Voltaire, parcourut une étonnante et longue carrière, durant le cours de laquelle il ne cessa d'être à la fois digne d'occuper le burin de l'histoire et les pinceaux des chroniques scandaleuses. A l'époque de sa jeunesse, « en voyant le roi dans les » bras de madame de Mailly : Il est tou-» jours, disoit-il, aux pieds du cardinal; » nous aurons bien de la peine à le re-» lever. »

La nature permet rarement que chez les hommes une foiblesse n'en entraîne pas à sa suite une foule d'autres. La méfiance que Louis XV avoit de lui-même, le rendoit défiant envers ceux qui le servoient. Dans tontes les cours, il ent des agens secrets qui surveil-loient les ambassadeurs et rendoient nn compte minutieux de leurs démarches. Le comte de Broglie fut long-temps le chef de cette mystérieuse surveillance. Parmi ceux

qui le servoient, on distingua un personnage Louis XV, extraordinaire, dont les critiques rejèteroient 1774 l'existence parmi les fables, si elle nous eût été transmise par des siècles de superstition et d'ignorance.

Le chevalier d'Eon parcourt avec fracas la triple carrière des armes, de la littérature et de la politique. A la suite de plusieurs campagnes, de trois duels, de commissions délicates, de longs voyages et de querelles orageuses, on le déclare juridiquement une femme. Louis XV et le duc de Nivernois attestent que depuis long-temps cet étrange mystère leur étoit connu. Quels motifs donnèrent lieu au travestissement de cette fille, à l'heure de sa naissance ? quels soins furent employés à le cacher durant les foiblesses et les incommodités des premières années? combien d'efforts devinrent nécessaires lors de l'explosion d'une jeunesse bouillante? d'après quelles combinaisons des calculs et du hasard. l'intrigue tarda-t-elle si long-temps à être dévoilée? On ne sait où trouver des réponses propres à satisfaire une curiosité fort naturelle; mais cette romanesque anecdote mérite d'être conservée. Elle sera sans doute moins piquante pour ceux qui vivront loin des temps où parut sur la scène du monde cet être équivoque. Ou'elle apprenne à l'historien que s'il faut sagement discuter les faits avant de les accueillir, des exemples souvent multipliés lui défendent de reléguer au nombre des menLouis XV. songes, certains faits qui semblent blesser toute

Par l'effet d'une contradiction trop fréquente, Louis XV rendoit hommage aux ariques chefs de la noblesse, et n'en travailloit pas avec moins d'ardeur, aux progrès du système qui consommoit la ruine de cet ordre. Lorsqu'un Montmorency sollicitoit quelques grâces, Louis XV l'accordoit volontiers, et disoit: « Je ne saurois refuser à des gens dont » je trouve toujours les pères près de mes » ancêtres, » En même temps il hâtoit à tel

<sup>(1) «</sup> On écrivit au bas du portrait, gravé à Londres, de » cet extraordinaire personnage : « Charlotte - Géneviève-

<sup>»</sup> Louise-Auguste-André-Timothée d'Eon de Beaumont, » chevalier de l'ordre royal et militaire de St. Louis, capi-» taine de dragons et aide-de-camp du maréchal duc de

Broglie, ministre plénipotentiaire de France auprès du

<sup>»</sup> roi de la Grande-Bretagne; ci-devant docteur en droit » civil et en droit canon, avocat au parlement de Paris,

<sup>»</sup> censeur royal pour l'histoire et les belles-lettres; envoyé » en Russie avec le chevalier Douglas pour la réunion de

 <sup>»</sup> deux cours; secrétaire d'ambassade du marquis de L'Hô » pital; ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de

France près de sa majesté impériale de toutes les Russies;

<sup>»</sup> secrétaire d'ambassade du duc de Nivernois , ambassadeur » extraordinaire et plénipotentiaire de France en Angleterre

<sup>»</sup> ponr la conclusion de la paix.

Elle est née à Tonnerre sur l'Armançon, aux confins de
 la Bourgogne et de la Champagne, le 5 octobre 1728. Elle
 s'est trouvée à plusieurs sièges et batailles, a été blessée au

<sup>»</sup> combat d'Ultrop, et a fait près d'Osterwich des prodiges » de valeur : elle est devenue célèbre dans les négociations;

elle est auteur d'un grand nombre d'ouvrages; enfin, elle
 mérite des éloges unanimes par sa vertu comme par son

<sup>»</sup> courage contre les coups redoublés de la fortune. »

point les progrès de l'œuvre de dix siècles , Louis XV. que le comte d'Argenson se crut autorisé à 1774 écrire : « Les rois de la troisième race ont » détruit l'aristocratie pied à pied, » Déjà plus d'un symptôme dévoiloit les traces profondes de la licence qui se répandoit journellement, puisque ce même d'Argenson. bomme d'état et frère d'un ministre, propageoit les principes désorganisateurs qui devoient peser sur la génération suivante. Il posa eu principe, « que l'administration populaire » sous l'autorité du souverain, ne diminue point la puissance publique, qu'elle l'aug-» mente même et qu'elle seroit la source du

» bouheur des peuples. Les grands seigneurs et les gentilshommes se précipitèrent au-devant du joug. « Dans » les temps anciens, les membres de l'ordre

» politique mangeoient avec le roi , et ils » étoient appelés convivæ regis, parce que » l'hospitalité de la table a été chez tous les

» peuples naissans et dans toutes les religions, » un symbole sacré d'union commune ou de

a communion. Dans ce siècle fertile en in-

ventions, on imagina, pour se distinguer, » de monter dans un des carrosses du roi,

» mais sans le roi ; et cet honneur extrême-» ment multiplié de nos jours, fut attaché à

» une date fixe d'ancienneté. »

La preuve à faire pour les carrosses prescrivoit une filiation maintenue depuis quatorze cents. Dès ce jour, une barrière sépara la т. 5.

Louis XV, noblesse en deux classes; l'une s'enivra d'or1774 gueil, et la seconde nourrit des sentimens
haineux. Ces passions produisirent des résultats
plus amers, lorsque la faveur multiplia les
dispenses de preuves. Les gens de qualité rougirent de leurs nouveaux compagnons. Les
gentilshommes s'offensèrent de choix qui ne
se fondoient que sur une faveur presque toujours capricieuse.

Les soixante années durant le cours desquelles Louis XV sommeilla sur le trône, produisirent cependant des altérations sensibles dans l'esprit, dans les mœurs et dans le caraca tère du plus grand nombre des Français. Le siècle de Louis XIV ne laissoit plus que la ressource de glaner dans la carrière du talent et du génie. Quelques hommes témoins, dans leur jeunesse, des derniers de ces jours de gloire, entretinrent durant un petit nombre d'années le feu sacré dont la lumière se répandoit sur la France et vivisioit l'Europe. Bientôt leurs, émules désespérèrent d'atteindre ces modèles de la perfection. Leur orgueil dédaigna une route dans laquelle les premiers rangs leur étoient interdits : ils cherchèrent à s'ouvrir une carrière nouvelle. Le beau siècle resta paisible possesseur de ses inimitables richesses. Le dix - huitième se distingua par ses progrès dans les sciences. Une foule de découvertes en astronomie, en chimie, en physique et en mathématiques, présentèrent des vérités utiles et des jouissances curieuses ou agréables. L'horloger Louis XV. Leroy trouva les moyens de mesurer le temps 1774 avec une exactitude jusqu'alors inconnue. Bougainville sit le tour du globe. Maupertuis et de la Condamine déterminèrent la figure de la terre et suivirent les astres dans leurs cours les plus compliqués. Les fantômes de l'ignorance populaire disparurent et entraînèrent après eux les jongleries du charlatanisme. Les erreurs de la superstition cessèrent d'exercer un empire dangereux. L'inquictude et la vanité ne permirent pas aux Français de se borner à des succès d'une si grande importance : l'amour de la nouveauté s'introduisit, le goût s'altéra. Des pensées recherchées et des expressions scientifiques choquèrent la délicatesse par un contraste bizarre dans les ouvrages d'éloquence ou d'agrément ; elles vinrent infecter jusqu'aux poésies légères et aux sujets galans : une affectation exagérée de sentiment glaca les sources de l'enthousiasme. La triste et froide analyse sit disparoître les heureuses illusions comme les préjugés dangereux ; la personnalité domina sans pudeur comme sans partage. La morale ne fut plus qu'un vain étalage de maximes sans aucune influence sur la conduite ni de ceux qui les débitoient, ni de ceux qui les entendoient. La galanterie délicate, la franchise qui caractérisoit nos anciens chevaliers, l'amour de la patrie, le sacrifice de l'intérêt personnel au bien public et l'ambition de la gloire,

Louis XV. fureut envisagés comme des foiblesses que

1734 l'homme, affranchi de ses lisières, renvoyoit
aux siecles gothiques. Eufin, l'attente de cette
vie éternelle qui seule met un terme aux injustices de l'homme puissant et pervers, qui
éponvante le criminel, rassure l'innocent,
console le malheureux, et sauve du désespoir
la victime de la calomnie; ce bien le plus
précieux des présens de l'Étre-Suprême, fut
méconnu, dédaigné, outragé: les poisons de
l'athérisme, la doctrine avilissante des matérialistes, après avoir dégradé les individus,
vinrent ébranlerjusque dans leurs fondemens
les principes de toute société.

Louis XVI. Tel fut l'empire de ces fatales circons
1774 tanges, tel fut l'effet des progrès de la corraption, que le jeune successeur de Louis XV
ne put lutter avec avantage contre un torrent
qu'il n'étoit plus possible d'arrêter ou de contenir. Ferme dans ses principes, qui se trouvèrent dans unc contradiction perpétuelle
avec son siècle; la foiblesse de sa conduite
comme roi, le précipita dans un ablme de
maux.

Dans la fleur de la jeunesse, il s'annonça digne d'occuper le premier trône de la terre; l'observateur impartial ne put qu'applaudir à son application, à son jugement, à ses connoissances. La régularité de ses mœurs, son amour pour le hien, son respect pour la justice, sa scrupuleuse probité captivèrent l'admiration. Tant de précieux avantages et cet

heureux accord de tant de rares qualités , sem- Louis XVI; blèrent tourner contre ses sujets et contre le 1774 prince lui-même. Entraîné dans le gouffre du malheur, il y vit se précipiter sur ses pas sa famille et sa postérité : un royaume qui florissoit depuis quatorze siècles, devient la proie du désordre, de l'anarchie et de la licence la plus effrénée. Les derniers regards du souverain ne rencontrent de toutes parts que la dévastation, l'incendie, le meurtre et le sacrilége. Victime appelée dans les décrets de la Providence, à supporter avec une béroïque constance un si cruel enchaînement de souffrances , l'infortune l'assiégea des son berceau, marqua toutes les époques de sa vie, et termina sa carrière sous la hache du bourrean.

Si quelque motif peut adoucir le spectacle douloureux de tant de souffrances accumulées sur la tête du malheureux monarque, on ne peut le trouver que dans son héroïque constance et dans la piété vive et fervente qui ne l'abandonna jamais. Chrétien fûdele, et d'eslors soumis, il puisa dans le sein de la religion, des consolations que le Ciel refase à ceux qui s'abandonnent aux passions humaines. Soutenu par la foi, pouvoit-il être étranger aux délices de l'éternelle félicité que l'espérance rend présentes aux annes pures, et que la sagesse divine a destinées pour être l'apanage de celui qui souffre et qui pleure ?

Louis XVI. Cet auguste enfant de la douleur venoit à

274 peine de pousser son premier cri, qu'un ac274 peine de pousser son premier cri, qu'un ac274 peine de pousser son premier cri, qu'un ac275 qu'un est et la pour et la Choisy la nouvelle de sa naissance, fit une chite de cheval
et mourut sur la place. Dans ses premières
années, il perdit son frère le duc de Bourgogne qu'un esprit pénétrant, des dispositions rares et une intelligence tenant du prodige, rendoient si difficile à remplacer. Son
vertueux père sembla presentir les cruelles
destinées qui le menaçoient, et l'arrosa plusieurs fois de ses larines. Nous avons vu la
fête de ses nocces marquée par des accidens

La fin honteuse d'un règne aussi long que triste, et les espérances que faisoit luire l'avenir, livrèrent les Français à une joie, à une effervescence, ou pour mieux nous exprimer, à un délire qui tourna au désavantage du jeune Louis. Un prince formé pour recueillir par sa conduite réservée l'estime publique, mais timide et privé de gràces, d'une humeur austère, et ne soupconnant pas même le véritable caractère de ses sujets, se trouva exposé au dangereux honneur de supporter d'être mis en parallèle avec un roi valeureux, gai, aimable, galant, et enrichi

funestes et par des crimes révoltans. Son aïeul parut se réveiller d'une apathique insouciance, et répéta dans diverses occasions : « Que » d'embarras attendent mon successeur ! II » aura bien de la peine à se tirer d'affaire.» de tous les dons qui subjuguent les cœurs. LasinXVA.
Les entretiens particuliers, les couplets et les
1774
discours d'apparat reproduisirent sans mesure
un rapprochement qui ne pouvoit être fourni
que par l'illusion du moment. Sur la base de
cette statue si chère aux ames aimantes, tant
de fois baignée des pleurs des malheureux,
saluée avec respect par les militairés, et dont
la chûte amonça que tout sentiment généreux
étoit étoulfé chez un peuple dénaturé, on
écrivit en gros caractères: « Le bon Henri
» cst ressuscité. » Quelques hommes qui n'étoient pas éblouis par le pressigé du moment,
dirent que pour adopter cet cloge, ils atten-

droient la poule au pot.

Louis parvenu au trône à l'âge de vingt ans, annonça la résolution de ramener l'ordre dans toutes les parties de l'administration, et de travailler au bouleur de ses sujets. Une mélance de lui-même, née de la candeur de son caractère, et reudue excessive par les vices de son éducation, le pénêtra de la nécessité de se procurer un homme vertueux dont les lumières et l'expérience guidassent ses premiers pas. Son choix se fixa sur Machault. Mais, par un de ces contre-temps qui semblent lier aux plus petites causes les résultats les plus importans, le premier guide sur lequel ses vues s'étoient fixées fut remplacé par le comte de Maurepas.

Le jeune roi à qui ses tantes avoient inspiré la plus juste vénération, se hâta de les Loni-XVI. instruire du Mentor qu'il s'étoit choisi, et 1774 leur demanda leur aveu. Ces princesses le pricent avec de si vives instances de donner

prièrent avec de si vives instances de donner la préférence au comte de Maurepas, que Louis XVI cédant à leurs sollicitations, dit : Je voudrois qu'il fût en mon pouvoir de me

" Je voudrois qu'il fût en mon pouvoir de me rendre à vos conseils; mais le courrier est

» expédié depuis plus de deux heures.—Si,

» par hasard il n'étoit pas encore parti, votre ; » majesté permettroit-elle que l'on changeat

» sa destination?—Oui; mais la chose est

» impossible, d'après mes ordres précis de » faire une extrême diligence. » Les prin-

» laire une extrême diligence, » Les princesses envoientaux écuries. Le courrier chargéde remettre le paquet avoit donné ses bottes à raccommoder; aucun de ses camarades, n'avoit voulu lui prêter les siennes; de sorte qu'on le trouva se querellant agec l'ouvrier auquel il les avoit remises; on reprit ses dépêches, et l'ordre destiné à Machault (1) fut envoyé au comte de Maurepas.

Un vieillard aimable et spirituel, mais frivole et railleur, n'apprécia qu'avéc légéreté les obligations qu'il contractoit envers le jeune

<sup>(</sup>a) Cette anecdote m'a été garantie par feu le duc de Guines, qui toute sui ea été initié aux mystères les plus secrets de la cour. Militaire d'un ordre supérieur, et négecitater habile, d'uitingué par les qualités les plus simables, le duc de Guines comblé des faveurs de la fortune à l'Époque de la révolution, se vit déponité de sa richesses et de ses dignités, avec le calme d'un sage et la gaieté d'une belle anse.

monarque et envers sa patrie. Il mérite d'au-Louis XVL tant moins que l'histoire le traite avec ména- 1774

gement, qu'il nese dissimuloit pas les funestes conséquences de sa couduite. Les flatteurs qui se pressoient autour de cet arbitre des grâces, l'entendirent plusieurs fois livrer au ridicule les opérations et les choix que lui-même avoit conseillés : méprisant ses devoirs et ne les remplissant qu'imparfaitement, il se rendit indigne de la confiance dont son maître l'honoroit, et à laquelle les Français avoient applaudi quelques instans. Le vieux ministre ne rapporta de l'école si instructive du malheur, que la crainte de retourner dans l'exil. Aussi n'ent-il d'autre but que le bonheur de passer « ses derniers jours, tranquille et convidére de sidéré.

Le roi, fidèle aux instructions que son père lui avoit laissées, nomma le chevalier de Muy ministre de la guerre. Cet homme dont la vertu éminente et sévère, loin d'inspirer le respect dans des jours de corruption, sembloit dérober la vue de ses nombreuses et rares qualités, dit en recevant les ordres du jeune souverain « J'aurois encore refusé le roi; » mais je ne puis rien refuser au fils de Monweig. Te Dauphin. »

Une réponse à la fois si simple et si touchante, fait ressortir avec désavantage celle que l'orgueil philosophique plaça dans la bouche de M. Turgot : « Sire, j'aurois refusé » auroi ; mais je me livre à l'honnête homme.» Louis XVI. Les opinions du jour dépouilloient toutes 1774 les grandeurs de la dignité qui seule concilie le respect et l'obéissance. Au contraire elles inspiroient aux peuples des prétentions orgueilleuses et exagérées qui ont amené leurs propres malheurs, et entraîné le bouleversement de l'ordre social. Turgot, que la nature, une éducation soignée, des travaux immenses et un amour ardent du bien, destinoient à l'honneur d'occuper un rang distingué dans l'histoire, justifia la sévérité du jugement de ses ennemis qui le reléguoient parmi les hommes dangereux, par son penchant pour les idées systématiques. Propagateur d'une autorité nouvelle, qui s'arrogeoit le titre encore obscur de civisme, il annonca le dessein d'abolir les restes du système féodal. Ce monument de l'ignorance, mais de la simplicité des siècles réputés barbares, établissoit, depuis la suppression de ses abus, des rapports avantageux entre le souverain et les différentes classes de ses sujets. D'après le principe, dont l'excès, désavantageux par ses résultats, mérite cependant quelque excuse, « que tout gouver-» nement doit être paternel; » le premier , il accompagna les ordres émanés du trône de raisonnemens et presque de justifications qui les livrant à la discussion, les dépouilloient du caractère sacré dont ils ont besoin pour comprimer l'anarchie. La rage de discourir égara toutes les classes de la société; les hommes appelés par leurs talens à diriger

l'opinion, partagèrent l'erreur générale. Il n'y Lonis XVI. eut que très-peu de personnes assez modérées, 1774 ou douées d'assez de pénétration pour se convaincre de l'incontestable vérité, que le peuple ne sauroit être que la force qui exécute et jamais la puissance qui dirige.

Le comte de Vergennes fut rappelé de l'ambassade de Suède. Ce ministre des affaires étrangères, arriva précédé d'une réputation unanimement admise de prudence et de probité. On applaudit comme à une récompense méritée par de longs et utiles services, à la nomination de M.º de Sartines au ministère de la marine. Personne ne prévoyoit alors les inconvéniens que son abandon de la police amèneroit. M.º le Noir, son successeur dans ses fonctions importantes, avoit contre lui une prévention fondée sur ce qu'il avoit accepté la présidence de la commission formée contre les deux la Chalotais.

La France entière sentit ses espérances redoublées, à l'instant où la médiocrité, l'ignorance et l'égoisme furent remplacés par le génie, les lumières et la vertu. Le duc de la Vrillière céda sa place à Malesherbes.

L'assentiment donné à l'élévation d'un sage, ne laissa qu'un petit nombre d'observateurs assez calmes pour être scandalisés du peu de décence qui avoit présidé au choix du chef suprème de la magistrature. M. Hue de Miromesnil fut nommé garde-des-aceaux, pour avoir, à l'aide de quelques talens frivotes, égayé l'exil du comte de Maurepas.

Louis XVI. Ce ne fut pas sans éprouver un mouvement

1774 de confusion qu'on songea que l'avantage
d'avoir rempli avec succès le rôle de Crispin
à Pontchartrain, avoit pu valoir l'exercice
des importantes et graves fonctions de chancelier.

La disgrâce et l'exil punirent les ministres qui s'étoient flétris du crime de lèse-majesté, par l'abus de l'indolence de Louis XV. Le duc d'Aiguillon alla languir au fond de la Gascogne, saus qu'aucun signe anuonçàt ou le mécoutentement ou le regret.

Le chancelier Maupeou entendit l'ordre de son éloignement sans donner aucun signe d'altération : « J'ai fait gagner au roi un procès » contre ses cours de magistrature, qui duroit » depuis trois cents ans ; ce n'étoit pas à lui à

» m'en punir. »

A la nonvelle du renvoi du chancelier et de l'abhé Terray, dix mille hommes sortirent en tumulte du faubourg St.-Antoine. Les effigies des deux ministres disgraciés furent placées dans un tombercau et revêtues des ornemens de leurs anciennes dignités. On les promena dans Paris, on les couvrit d'immondices, on les attacha au gibet, on finit par les jeter dans un bûcher. La cour ferma les yeux sur cette scène scandaleuse. La licence se permit avec impunité les premiers essais de la fureur révolutionnaire, et prouva ce qu'elle étoit capable de se permettre un jour. Louis auroit-il pu, sans une inspiration surnaturelle,

prévoir que ce vil ramas deviendroit un jour Losis XVI.
le, principal instrument que les chefs des factions employeroient pour consommer la ruine
de la troisième dynastié?

La reine qui rapportoit au duc de Choiseul, le honheur encore si digne d'envie, d'êtra, assise sur le trône de France, crut au premier instant que les changemens du ministère lui présentoient une occasion favorable de satisfaire les vœux de sa juste reconnoissance; mais le roi prononça son refus avec une fermeté si éloiguée de son caractère, et si pénible à la tendresse qu'il portoit à sa compagne, qu'ils seroient devenus un phénomène incompréheusible, si l'on n'avoit su que dès sa plus tendre jeunesse, il abhorroit cet homme célèbre, que la calomnic avoit présenté comme le meurtrier du Dauplin son père.

Le poète Masson, plus connu sous le nome de marquis de Pesay, n'éprouva aucune opposition à ses désirs. Il écrivit au roi : que Louis XV entretenoit avec lui une correspondance secrète, dans laquelle il révéloit au monarque les détails relatifs à la conduite des hommes pourvus des places ou destinés à les hommes pourvus des places ou destinés à les occuper, et lui indiquoit les diverses fluctuations de l'opinion publique. Louis accepta une offre qui valut au marquis quelque degré d'importance.

Le jeune monarque empressé de donner à ses peuples des gages de son affection, renonça Louis XVI, au droit connu sous le nom de joyeux avé-1774 nement, et dissipa les craintes d'une banqueroute, par l'engagement d'acquitter la dette publique.

Marie-Antoinette cédant plus encore à sa magnanimité naturelle , qu'à l'exemple de son auguste époux, renonça au tribut qui étoit désigné sous le nom de ceinture de la reine.

L'effervescence de l'enthousiasme général parut quelques instans se ralentir par l'effet d'une rigueur peu délicate, injuste et qui annonçoit des vues étroites. M.me du Barry fut renfermée dans un couvent. Les Français se turent; mais les étrangers blâmèrent hautement cette mesure. A vingt-trois années d'intervalle, le dix-huitième siècle a offert deux exemples de cette violation des égards dus à la mémoire des souverains, de cet oubli des devoirs de la nature.

L'inquiétude fortement prononcée chez les Français de toutes les conditions, présageoit l'approche d'une effervescence encore plus dangereuse, que celles qui depuis quelques années se succédoient. Des applaudissemens presque unanimes célébrèrent la tenue solennelle d'un lit de justice. Les princes du sang, les pairs du royaume et les grands officiers de la couronne, furent convoqués pour cette imposante cérémonie. Le roi rappela le parlement et rendit les membres du conseil d'état à leurs fonctions primitives. Monsieur, à la même heure, réinstalla la Louis XVL

chambre des comptes, et le comte d'Artois la 1774 cour des aides. Les conseils supérieurs furent supprimés et les parlemens des provinces rétablis dans leurs anciennes attributions. En un mot, la magistrature se trouva réintégrée toute entière, avec ses avantages, ses abus et ses prérogatives. Une chûte qui avoit causé un si bruyant éclat et qui se réparoit avec une telle solennité, ouvrit une nouvelle route aux usurpations. Le parlement n'apercut que dans le vague, le droit qui restoit aux souverains de fixer les bornes de l'autorité d'une cour que ses ancêtres avoient créée.

Les hommes impartiaux et modérés s'accordèrent à penser que l'opération vaste. hardie, mais précipitée du chancelier, déceloit, vu le grand nombre de ses erreurs, la nécessité d'un nouveau travail. Il auroit fallu prendre des mesures qui pussent acquérir au nouveau parlement du respect et de la confiance. L'homme de son temps le plus redoutable dans l'art de lancer les traits du ridicule, s'étoit distingué parmi les apôtres de l'ancienne magistrature. Beaumarchais avoit publié des mémoires qui présentoient autant de chef-d'œuvres d'éloquence polémique, et traîné dans la boue le conseiller Goëzman . dont l'opprobre rejaillissoit sur les hommes assez malheureux pour le compter pour l'un de leurs collègues. La réforme se trouvoit donc démontrée utile et même indispensable, Louis XVI, tandis que des inconvéniens et des dangers 1774 ne ponvoient que résulter en foule de l'entière et simple restauration. Mais l'une exigeoit les efforts de l'esprit et le courage de l'ame; au lieu que l'autre ne demandoit que la simple expression de la volonté du monarque. Maurepas n'hésita pas sur le choix de celle qui obtiendroit la préférence. D'autant plus digne de reproche dans cette circonstance, que les transports de la joie presque générale, et que les chants en l'houneur des fameux revenans ne pouvoient lui faire aucune illusion. L'éloquence de l'avocat - général Séguier ne pouvoit ellemême l'émouvoir. Un grand seigneur qui depuis soixante années partageoit les plaisirs et lisoit dans les pensées du vieil arbitre des destinées de la France, lui témoigna sa surprise de ce qu'il avoit rétabli le parlement avec des modifications trop foibles pour s'en promettre des effets salutaires. Il n'obtint que cette réponse : « Mon cher duc, si j'avois eu vingt » ans de moins, je n'aurois pas suivi cette » marche. »

Frédéric fut si blessé du retour inattendu des parlemens, qu'il écrivit au chancelier :

Le cardinal de Fleury a donné la Lorraine à Louis XV; le duc de Choiseul lui a donné

» la Corse, vous lui avez donné la France; » mais Louis XVI ne veut point de votre bien-

» fait, et tant pis pour la monarchie. »"

Les politiques furent trop livrés aux calculs de l'avenir, pour s'intéresser au sort des hommes restés fidèles aux principes de la dé-Louis XVI. licatesse. Pouvoit-on, sans violer la justice et 1775. sans outrager l'honnêteté, priver de leur état et abandonner à la malveillauce de leurs enuemis, un petit nombre de magistrats éclairés et vertueux, qui s'étoient assez généreusement dévoués à leur souverain pour s'asseoir dans les tribunaux Maupeou? Plus de trente années se sont écoulées, et les cicatrices de cette flétrissure ne sont pas entièrement effaçées. Du reste, des bienfaits d'une si grande valeur touchèrent peu les membres des parlemens, plus blessés de quelques restrictions peu importantes, que reconnoissans de leur inexcusable rappel. Depuis cette époque, ils devinrent les ennemis de leur bienfaiteur, ou pour mieux dire, ils voulurent se rendre les arbitres de ses volontés. Au moment même où les premiers présidens et les procureursgénéraux exprimoient leur reconnoissance, plusieurs voix firent entendre des plaintes et des murmures contre le roi et contre ses ministres.

Déjà l'exaltation produite par les premiers pas de Louis, s'étoit calmée pour faire place à cet esprit d'indépendance qui avoit paru sous le dernier règne, et qui fermentoit chaque jour de plus en plus. Le roi ayant nommé maréchaux de France les ducs d'Harcourt, de Noailles, de Fitz-James, de Duras, de Mouchy, et les comtes de Nicolaï et de Muy ; les plaisanteries et les épigrammes se т. 5.

oS.

LouixYI, dirigèrent contre cette promotion(1). Plusieurs
1775 militaires sé permirent des plaintes, même
des murmures. Le comte d'Hérouville, connu
par les écarts de son imagination, mais distingué par ses talens et renommé pour ses
faits de guerre, fut auteur de scènes d'autant
plus fâcheuses, qu'il se présentoit sous l'aspect intéressant d'un vieillard « qui réclamoit
» l'honneur d'expirer au service de son
» maître. »

La prédilection que le ministre Turgot se plaisoit à montrer en faveur de deux sectes puissantes, celle des encyclopédistes et celle des économistes, lui ôtoit ce caractère d'impartialité auquel il avoit dû le respect et la confiance publique. Il eut à combattre des adversaires qui l'attaquoient avec cet acharnement que le seul esprit de parti est capable d'inspirer. La faute qu'il fit d'abandonner à l'ignorance, au caprice ou à la mauvaise foi des marchands et des cultivateurs, le prix des blés, fournit des armes aux mécontens. Le parlement s'éleva contre la théorie séduisante, mais chimérique, par laquelle il croyoit trouver la diminution du pain dans l'oubli des mesures qui doivent surveiller la circulation des denrées de première nécessité. On vit avec un étonnement mêlé de crainte,

<sup>(1)</sup> On répandit une épigramme dans laquelle on prétendoit trouver les sept pêchés mortels dans les sept nouveaux maréchaux.

éclater des tumultes en plusieurs endroits : Louis XVI. des hordes de brigands parurent sortir tout-à- 1775 coup du sein de la terre, se répandirent dans les marchés de Vernon, de Dourdan, de Saint-Germain; pillèrent les magasins et détruisirent les moulins. L'explosion la plus violente et la plus audacieuse eut lieu à Versailles. Pour la première fois, on vit paroître ces personnages hideux et féroces, qui, revêtus d'habits de femmes, devoient dans la suite effrayer l'humanité par des forfaits abominables. Tactique vraiment infernale, qui a rendu funeste aux Français eux-mêmes un des plus aimables traits de leur caractère. L'indulgence pour les foiblesses d'un sexe chéri, même respecté, arrêtoit des bras qui eussent dû frapper des monstres. La plupart n'avoient que le costume des femmes; mais celles qui l'étoient réellement offroient une dépravation d'autant plus révoltante, qu'elles violoient plus ouvertement les lois de la nature.

Aux premiers symptômes des mouvemens populaires, le corps des carabiniers et quelquesrégimens de cavalerie avoient été mandés; mais ils eurent ordre de no se permettre, sous aucun prétexte, l'usage de leurs armes contre les séditieux. Ils s'assurèrent bientôt que ces misérables qui faisoient entendre les cris de famine, de pain, étoient soudoy's: loin de se partager les grains qu'ils enlevoient, on les voyoit brûler, cacher sous

Lonis XVI. des monceaux de pierres, ou précipiter dans 1775 les rivières, le produit de leur pillage. Les troupes demeurèrent passives, et cette attitude, en les mortifiant, ameua plus d'un effet facheux. Le peuple perdit la crainte qui le retenoit dans les hornes de ses devoirs, et le soldat sentit affoiblir cette confiance en luiméem, qui fait sa principale force.

A l'émeute de Versailles, le roi parut sur un des balcons du château, et promit à la foule rassemblée la baisse du taux du pain. Dès cet instant, la couronne chancela sur la tête de Louis. En vain Turgot employa-t-il ce qui lui restoit de son ascendant pour sauver à l'autorité royale la honte de reculer ; en vain le ministre de Paris étouffa-t-il dans cette capitale les germes de la révolte ; il n'étoit plus temps. L'infortuné monarque avoit révélé le secret de sa foiblesse. Les hommes corrompus par la licence, la cupidité ou l'envie, se renfermèrent dans leurs antres, avec la certitude que peu d'années se passeroient avant que le trône s'écroulat par l'effet de leurs noirs complots.

Le feu plus violent aux environs de Paris, ne se renferma pas dans ce seul foyer. Plusieurs ramifications de l'incendie se répandirent dans les provinces. A Montpellier, on pilla les boulangers. Le marché de grains fut bouleversé, sans que les troupes sortissent de leurs quartiers. Le vicomte de Saint-Prix, inteudant du Languedoc, se rendit à la cour pour

développer les motifs secrets de cette con-Louis XVI. duite mystérieuse.

Louis fut profondément affliré d'une agitation qui démentoit les témoiguages d'amour que ses sujets lui avoient offerts. Souvent il se plaignit de u'être pas né dans la classe des particuliers obscurs. Son courage abattu sembla se relever à la voix du maréchal de Muy, dont l'austère franchise lui remontra que les troubles intérieurs provenoient de ce qu'il hésitoit à déployer avec force l'autorité souveraine, et du retard de son couronnement.

Cette cérémonie intéressante et religieuse pouvoit seule lui communiquer le caractère sacré qui avoit investi ses ancêtres. Turgot cherchoit à éviter un appareil que ses opinions le portoient à condamner , comme cher, inutile et superstitieux : le ministre avoit rencontré d'autant moins d'opposition à scs rêves politiques, que le roi étoit ennemi de la dépense et haïssoit la représentation. Tous ces motifs s'évanonirent devant des inconvéniens graves. Le sacre eut donc lieu à Rheims. On y déploya une pompe magnifique. Les anciens pairs de France furent en ce jour représentés par Monsieur, par le comte d'Artois, le duc d'Orléans, le duc de Chartres, le prince de Condé et le duc de Bourbon.

L'étoile qui marquoit de sinistres présages la carrière de Louis, lui amena l'ancien ami du Dauphin, qui lui dit: « Sire, je suis conLouis XVI. » damné à essuyer une opération dangereuse.

1775 » Dans quinze jours , je serai aux pieds de

» votre majesté ou à ceux de son auguste

» père. » L'excessive fermeté du maréchal
de Muy, lui fit supporter des douleurs extrémement aiguës, sans qu'il voulit se permettre
un soupir : cet effort surnaturel alluma son
sang et l'entraina dans le tombeau. Les Français ne donnèrent que de foibles regrets à la
perte d'un ministre que son esprit, ses connoissances , son caractère, ses vertus et sa
piété rendoiret si uécessaire à la gloire de sa

patrie et à la félicité de son maître. Le comte de Saint-Germain précédé d'une brillante réputation, captivoit l'intérêt par les circonstances d'une vie à la fois guerrière et malheureuse. D'ailleurs, homme singulier, caustique et désintéressé, il fut comme aux beaux jours de la république romaine, tiré de sa charrue; mais il n'avoit pas assez de grandeur dans l'ame pour la regretter, ou du moins pour la reprendre à l'instant où il perdit l'espoir de faire le bien de l'état. Il donna bientôt des preuves de ses connoissauces en administration; mais par malheur. flans la conduite d'un état immense, riche et puissant, qui demande à ses souverains de la splendeur et de la dignité, il apporta cette économie qui ne peut convenir qu'à un royaume de peu d'étendue, et ne possédant . . que de médiocres ressources.

Le nouveau ministre eut la confiance d'an-

noncer qu'il apportoit un plan vaste qui dé-Louis XVI. truisoit un trop grand nombre d'abus pour ne 1775. pas exciter de nombreux ennemis; il se plaisoit souvent à dire: « J'ai fait voir que je me

» riois du bruit du canon ; jugez si je m'éton-» nerois des cris des courtisans, ou de ceux

» des femmelettes. »

Une première épreuve suffit pour le convaincre qu'il calculoit mal les difficultés qui l'attendoient. Louis fidèle à son éloignement pour le luxe et l'appareil, signa sans peine l'ordonnance funeste à la solidité de sa couronne, par laquelle il supprimoit les compagnies rouges de la maison du roi et le corps de la gendarmerie. Aussitôt la tempête éclata. Le maréchal de Soubise puisa dans le souvenir de la longue et constante amitié de Louis XV, assez de considération pour sauver une partie du corps dont il étoit le chef. La réforme entière que l'on projettoit, se borna à la réduction des gendarmes de la garde au nombre de cinquante. Le même adoucissement fut accordé en faveur des chevaux-légers, quoique le duc d'Aiguillon vécût toujours dans l'exil et inspirât de l'aversion à la reine; mais l'alliance qui l'unissoit au comte de Maurepas, flattoit ce vieux chef des conseils.

La réputation militaire et l'habileté de conduite du maréchal de Castres, tournèrent à l'avantage de la gendarmerie l'atteinte qu'on avoit prétendu lui porter. Les derniers débris d'une arme illustre qui, durant plusieurs sièLouis XVI. cles, avoit fait la gloire de la France, ré-1775 pandu la terreur chez les ennemis, et excité l'émulation de tous les peuples guerriers de l'Europe ; ces débris, disons - nous, furent, lors de la menace d'une destruction totale, présentés sous les couleurs les plus intéressantes. Mais le comte de Saint-Germain avoit profondément imprimé dans l'esprit du roi, l'opinion de l'incommodité d'un corps dont les membres ne jouissoient que d'un état incertain, vivoient sans cesse exposés à des querelles aussi facheuses que délicates, et nourrissoient la jalousie des autres militaires , sans satisfaire leur amour-propre. D'après ces principes, une suppression paroissant injuste, pénible et hasardée, les gendarmes, au moment de recevoir l'ordre de leur renvoi , obtinrent

le brevet de sous-lieutenans de cavalerie.
Les seuls mousquetaires furent sacrifiés.
Une pension de cinquante mille livres appaisa
le comte de la Chaise, capitaine des Gris; et
le cordon - bleu satisfit le marquis de Montboissier, capitaine des Noirs. Les provinces,
Paris et l'armée virent avec regret disparottre
ces deux intéressantes pépinières de la jeune
noblesse, où l'on voyoit encore briller des
étincelles de la gaieté, de la galanterie, de
la franchise et de la vaillance si chères aux
chevaliers français. Ce sentiment étoit un tribut
de la reconnoissance due à une foule de services importans: combien n'efti-il pas été plus
vif et plus profond, si l'avenir avoit pu se

développer aux regards des hommes!L'unique Louis XVL consolation des mousquetaires, fut l'aveu du 1775 roi pour suspendre leurs étendards aux voûtes de l'église de Valenciennes. Ce cortége de gloire et de mort reçut un accueil solennel de la part des habitans d'une ville où l'on se souvenoit avec attendrissement que les mousquetaires avoient exécuté, sur ses remparts, un des plus beaux faits d'armes que l'histoire ait à citer.

Le comte de Saint - Germain trompa l'attente de ses partisans et surpassa les espérances de ses ennemis, lorsque, démentant les maximes qu'il avoit professées, il montra pour sa place un attachement puéril; au lieu d'offrir sa démission, de retourner dans ses champs, et de se renfermer au sein de sa famille, il dévora les mortifications dont les courtisans accablent avec profusion et avec une maligne recherche, les ministres qu'ils voyent n'être plus soutenus par le crédit public.

Le comte de Maurepas se montra l'un des plus empressés à punir le comte de Saint-Germain de la foiblesse qui le retenoit dans le ministère. On vit s'introdaire une nouveauté qui sembloit ne devoir jamais servir d'exemple. Le prince de Montbarrey fut associé au ministère de la guerre.

Toute espèce de cabale répugnoit trop au caractère et aux principes de Turget, pour qu'il perdit un seul instant de vue la prospéт. 5.

ROIS DE FRANCE. Louis XVI, rité du royanne à laquelle tendoient ses vœux 1776 les plus ardens. Il satisfit la sollicitude paternelle du roi, en lui proposant l'édit de la suppression des corvées. Ce fardeau si terrible pour les campagnes, fut remplacé par un impôt qui se distribua sur toutes les classes de la société. L'auteur d'un bienfait si précieux, se croyoit autorisé à compter sur l'estime et sur la reconnoissance de ses concitovens : mais la haine et la jalousie , loin d'être appaisées, ne se montrèrent qu'avec un plus grand acharmement. Les plaisanteries, les épigrammes et les couplets tournèrent en ridicule la secte des économistes, dont la confusion retomba sur son protecteur. Louis soutint durant quelques mois le ministre selon son cœur, dont il avoit plusieurs fois fait l'éloge en disant : « Il n'y a que M. Turgot » et moi qui aimions le peuple. » Mais trop foible pour demeurer fidèle à ses plus chers sentimens, il prononca le renvoi du contrô-

> plus d'un signe de regrets. Malesherbes privé du seul second qui lui permit d'entrevoir l'espérance de faire le bien. se hâta de donner sa démission. Trop éclairé pour ne pas sentir ses fautes, et trop vertueux pour les dissimuler, il a dans la suite eu la franchise de prononcer l'arrêt de son ami et

> leur-général. La lettre que le ministre disgracié adressa au roi, porte un grand caractère de désintéressement et de noblesse. On regrette que ce beau morceau laisse percer

le sien propre : « M.º Turgot et moi étions Louis XVI. » de fort honnêtes gens, très-instruits et 1776

» passionnés pour le bien. Qui n'eût pensé

» qu'on ne pouvoit mieux faire que de nous

» choisir ? cependant nous avons mal admi-

» nistré. Ne connoissant les hommes que par

» les livres, manquant d'habileté dans les » affaires, nous avons laissé diriger le roi

» par M.r de Maurepas, qui ajouta toute sa » foiblesse à celle de son élève; et, sans le

» vouloir ni le prévoir, nous avons contribué

» à la révolution. »

M. de Cluni, intendant de Bordeaux, fut nommé contrôleur-général. Il ne fit que paroître à la tête des finances. Sa mort arrivée au bout de quelques semaines, ne fut pourtant pas assez précipitée pour ne point justifier la défaveur que ce choix avoit rencontré dans l'opinion publique.

Le conseiller d'état Taboureau des Reaux, obéit à l'ordre d'accepter le contrôle général, au moment où la cour le dégradoit par l'adjonction d'un conseiller des finances et directeur du trésor royal. Le démembrement d'un ministère de cette importance, eut lieu en faveur d'un homme qui très-certainement occupera dans l'histoire une place marquante; mais qui ne repose qué depuis trop peu d'années dans le silence du tombeau, pour que l'impartialité trace son portrait. Idole encensée par toutes les classes des Français, il s'est depuis vu l'objet d'une exécration violente et

Lonis XVI, presque générale. Peut-être les générations

1776 à venir prononceront-elles que Necker ne
mérita ni ce débordement de louanges, ni cot
excès d'outrages. Né à Gonève et attaché
à une secte proscrite, il sembloit privé
des titres qui à cette époque étoient exigés
pour parvenir aux premiers emplois du gouvernement; mais animé pour la gloire, d'une
passion ardente et soutenue, il surmonta tous
les obstacles. Lorsque le défaut de ressources
le mit à la tête des finances, il étoit recomu
pour extrêmement habile dans la science de
la banque; il avoit acquis de la célébrité par
un éloge de Golbert et une critique raisonnée

du système des économistes. Les partisans de Turgot avoient, à son éloignement des affaires, prédit qu'il falloit pour l'avenir renoncer aux actes de bienfaisance de la part du gouvernement ; mais Louis ne tarda guère à démentir cette funeste prédiction. De sa propre bouche et sans ancun conseil, il rendit une ordonnance qui abolit la peine de mort prononcée contre les déserteurs. Des maisons de châtiment prirent le nom de galères de terre et furent établies dans les places fortes. Les déserteurs sous le costume de forçats et trainant à la jambe droite un boulet, y étoient renfermés durant un nombre d'années sixé par les circonstances du délit. On les employoit à des travaux toujours pénibles, souvent tristes, quelquefois même mal sains. Le changement apporté dans le

genre des peines, fournit au roi un prétexte Louis XVL spécieux pour satisfairc sa sensibilité par une 1776 amnistie générale.

Louis se montroit tous les jours plus animé du désir d'ajouter à ses connoissances. Luimême, il dirigea les opérations et recueillit les fruits de trois voyages entrepris pour avancer les progrès de la géographie, perfectionner l'art des observations astronomiques, et s'assurer du plus haut degré d'utilité des horloges marines. Le chevalier de Borda détermina la position des îles Canaries, de celles du cap Verd et de différens points de la côte d'Afrique. Le chevalier de la Bretonière fit le relèvement des côtes de la Flandre. de la Picardie et de la Normandie. Le chevalier de Grenier mit sous les yeux du roi des cartes d'une précieuse exactitude sur la côte de l'Inde, ses archipels et ses routes de communication avec l'Europe.

Les nuages de la tempête qui devoit éclater sur la France, commencèrent à se former. Le roi démentant son caratère de modération et de justice, porta une première atteinte à la neuralité que le cabinet de Versailles avoit eu la sagesse d'observer dans la latte que l'Angleterre soutenoit depuis plusieurs années avec l'Amérique, et dans laquelle les colons se montroient chaque jour plus redoutables à leur métropole. Vingt vaisseaux furent armés à Brest chaque jour plus redoutables à leur métropole. Vingt vaisseaux furent armés à Brest de Rochefort, sous le prétexte des hostilités que l'on feignoit de craindre. Les ministres applau-

Louis XVI, dirent au projet que la soif d'une grande répn-1776 tation avoit inspiré au marquis de la Fayette, de combattre sous les enseignes du général Washington. Un jeune homme distingué par sa haute naissance, possesseur d'une grande fortune et allié à la puissante maison de Noailles, eut la grandeur d'ame de renoncer aux jouissances dont Paris le combloit, pour aller à quinze cents lieues s'exposer aux fatigues et aux dangers de la guerre. M.º de Sartines signifia au marquis une défense d'effectuer son projet, et favorisa en secret ses préparatifs. La cour de France se délivra bientôt du joug d'une dissimulation importane. Le congrès américain se vit reconnu dans son premieracte de souveraineté, et l'envoyé des États-unis fut honorablement accueilli à Versailles.

Tandis que le roi perdoit de sa considération en Europe, la reine voyoit s'affoiblir l'enthousiasme et l'amour dont elle avoit reçu de si nombreux témoignages de toutes les parties de la France. Cette belle contrée reçu la visite de l'empereur Joseph II, sous le nom du comte de Falkenstein; et sansaucune pompe, ce monarque observa les richesses naturelles et les produits de l'industrie du royaume. Son attention éclairée eût encore fait plus d'honneur à l'ambition qu'il témoigna de s'instruire, si des témoignages de jalousie ne lui eussent échappé contre son gré. Nous nons trouvâmes favorablement plarés pour le suivre à Metz: nous observàmes les

différentes émotions que lui firent éprouver Louis XVL la beauté, la tenue et les manœuvres des 1776 troupes (1); les superbes ouvrages du fort de Guise, les retranchemens de Belle-Croix, et plus encore l'incontestable supériorité que l'artillerie française s'est acquise sur toutes celles de l'Europe. Nous le vîmes donner plusieurs heures de suite à M.me de Choiseul. abbesse du chapitre de St.-Louis: sa politesse pour les femmes tenoit de la recherche; son affabilité envers les hommes paroissoit aimable , mais réservée ; il s'exprimoit avec grâce , énergie et simplicité. Maric-Antoinette donna un libre cours aux épanchemens du plaisir que la présence d'un frère lui faisoit goûter. Les témoignages d'une tendresse si naturelle blessèrent, par leur vivacité, l'affection ombra-

<sup>(1)</sup> Le régiment de Royal fournit un piquet de soixante maîtres que commandoient un capitaine, deux lieutenans et deux sous-lieutenans. Ces cinq officiers étoient décorés de la croix-de St. Louis, et les soixante-six sous-officiers ou cavaliers l'étoient de la plaque de vétérans. Ces hommes d'une stature colossale, remarquables en partie par d'honorables cicatrices, et presque tous par la blancheur de leurs cheveux et de leurs moustaches, imprimoient un sentiment mêlé de respect et de crainte : leur regard et leur maintien annoncoient que l'âge n'avoit point affoibli leur noble vigueur et moins encore émoussé leur intrépidité. Le régiment de Noailles avoit rassemblé le même nombre d'officiers, de sousofficiers et de cavaliers, tous dans la fleur de la jeunesse. Par un choix, sans doute unique, cette précieuse élite offroit une réunion d'hommes rares par la hauteur de leur taille, par l'élégance de leurs formes et par l'agrément de leurs figures.

Louis XVI. geuse des Français. Quelques malveillans

1776 mirent à profit cette foiblesse et répandirent
que, toujours Autrichienne dans le fond de
son ame, cette princesse sacrifioit à son frère et
l'honneur et les trésors du royaume.

Joseph II étoit doué de beaucoup d'esprit, plein de connoissances et d'ambition ; mais imbu des idées de la philosophie régnante, avide de nouveautés et dévoré du désir d'égaler Frédérie, il se montra moins comme un grand homine, que comme un souverain inquiet. Ses plaisanteries se dirigèrent contre les dernières et précieuses traces de l'étiquette que Louis XIV, bien instruit du penchant de ses sujets vers la familiarité, avoit établie à sa cour. L'empereur porta la reine à se dégager de la gêne de la représentation : il encouragea le goût dangereux qui l'engageoit à se confondre parmi les femmes des classes inférieures, pour se livrer momentanément aux douceurs d'une obscure indépendance ; enfin , il lui inspira l'ambition d'influer sur les destinces de l'état. Marie-Antoinette livrée à ce désir de plaire, et à ectte recherche de toilette que la jeunesse et la beauté rendent si excusables, sembloit rechercher un jour l'approbation de son frère sur l'éléganec de sa eoissure : « Elle vous sied , sans » doute; mais je la trouve bien légère pour » porter une couronne. »

Les sollieitudes nées du désordre des finances consumèrent presque toutes les heures de Louis. M. Taboureau , lassé de n'être avec Louis VXI. un mérite réel que le dépositaire d'un emploi 1775 éminent, dont un second exerçoit les fonctions et s'attiroit l'honneur , offrit sa démission qui fut sur-le-champ acceptée. Necker s'empara seul du contrôle général sons le titre de Directeur-général des finances. Cette nomipation donna un grand essor au crédit public. Le nonveau dépositaire du trésor , comptoit des partisans sincères dans leur enthousiasmo, et la plupart des Français se félicitérent d'un choix qui paroissoit à leurs yeux le fruit du progrès des lumières.

Ces progrès si fastueusement vantés, inspiroient aux oracles du dix-huitième siecle un sentiment de pitié pour les grands hommes du siècle de Louis XIV, et sermentoient jusque dans l'armée. Plusieurs officiers prétendoient, à l'avantage bizarre pour des hommes de guerre, de se faire remarquer par leur amour des lettres, leur philantropie et leur hardiesse à discuter les ordonnances militaires. Les soldats eux-mêmes cherchoient les moyens de s'instruire et s'épuisoient en raisonnemens sur leurs devoirs. Le comte de Saint-Germain voulut à cette époque établir la punition des coups de plat de sabre. Sans nous livrer à une discussion pour le moins superflue, nous ne balancerons pas à reconnoître que la conduite des généraux et des chefs des corps , sema les germes de l'indiscipline. De toutes parts on vit s'ouvrir des discussions soutenues avec une

т. 5.

Louis XVI. scandaleuse chaleur. Souvent les individus se

777 trouvèrent en opposition; d'autres fois ples
corps manifestèrent leurs sentimens, et plusieurs garnisons se firent un système. Le maréchal et le comte de Broglie, trop entraînés
peut-être par des ressentimens personnels on
séduits par leur sensibilité, s'occupèrent à
Metz du soin d'éluder les ordres du ministre.
À Nancy, au contraîre, le marquis de Stainville habitué au service allemand, montra
pour le nouveau genre de punition, un zèle
qui contrastoit avec son humeur flegnatique
et sa profonde sagesse (1).

<sup>(1)</sup> L'ordonnance qui établissoit les coups de plat de sabre , réservoit la prison pour les fautes graves. J'étois à cette époque sous-lieutenant dans le régiment de Limousin infanterie, qui occupoit la garnison de la citadelle de Metz. Le comte de Damas de Crux se trouvoit opposé aux comps de plat de sabre, soit d'après son alliance avec le maréchal de Broglie, soit d'après la sensibilité de son cœur. Cet homme d'un mérite tore et d'une vertu éminente, s'imposa la loi de cacher sa préférence : elle fut pénétrée ; dès-lors presque aucun soldat ne se sentit frappé. Le ministre ordonna au comte de Broglie de savoir de chacun des officiers quelle punition il avoit iniligé durant le cours de l'année, et de rendre un compte exact de ceux qui ne s'étoient pas soumis à la loi nouvelle. Le comte remplit cette commission avec répuguance et avec la résolution de se montrer indulgent ; néanmoins il mit la plupart de mes camarades dans un pénible embarras. Le hasard m'avoit donné pendant plusieurs mois le commandement de la compagnie à laquelle j'étois altaché. Le comte m'adressa d'un ton sec la question bannale : « Pourquoi n'avez-vous pas fait donner des coups de » plat de sabre? » Sur-le-champ je répliquai : « C'est que » mes homnies n'ont commis que des fautes graves. » Cette

Les clameurs des troupes donnèrent du Louis XVI. poids aux cabales des courtisans pour amener 1777

poids aux cabales des courtisans pour amener la chûte du comte de Saint-Germain; sa démission lui fut arrachée avec une espèce de violence. Tant de regrets de sa part suivirent sa retraile, que ce vieillard obscurcit entiérement la fin d'une carrière dont il avoit embelli le cours par quelques momens d'éclat.

Chaque jour les Américains se couvroient d'une nouvelle gloire, et donnoient à leur cause plus de consistance. Ils résistèrent à l'épreuve si délicate et si difficile pour des troupes de nouvelle levée, ou pour des hommes rassemblés par l'esprit d'insurrection; après la perte de la bataille de Creek-Witsh. ils s'assurèrent par leur étonnante fermeté une retraite dans laquelle se distinguèrent trois officiers français, le marquis de la Fayette, le chevalier de Fleury et le chevalier Duplessis-Mauduit. Les traces de l'échec qui avoit entrainé la perte de Philadelphie, furent bien effacées par la belle manœuvre qui força le général Burgoyne à faire mettre bas les armes à six mille Anglais devant les Américains que le général Gates commandoit dans la province de Jersey. Le marquis de la Fayette, n'ayant que des milices sous ses ordres, battit lord Cornwallis qui, à la tête d'un corps d'Anglais et de Hessois , protégeoit

réponse ironique auroit mérité quelques jours d'arrêt; loin de là, elle fut applaudie, et contribus peut-être à ma prompte nomination à une compagnie de cavalerie.

Louis XVI. la marche d'un convoi de vivres, dont le gé-1777 néral Howe éprouvoit un pressant besoin à Philadelphie.

> Louis donna à douter s'il ne portoit aucune atteinte à la dignité de la pairie de France, en érigeant la terre d'Aubigny en duchépairie, pour le duc de Richmond qui étoit

déjà pair d'Angleterre.

Les plaisirs du carnaval furent troublés par un éclat scandaleux. Dans un bal de l'Opéra, le comte d'Artois fit une insulte sanglante à la duchesse de Bourbon. Cette princesse se renferma dans son palais; quoique depuis plaiseurs années elle vécût éloiguée de son époux, elle ne le vit pas moins empressé à se porter hautement son protecteur. Le roi étant instruit de crette indécente querelle, donna au bailli de Crussol l'ordre de ne pas s'éloigner du comte d'Artois et de rompre tous les projets de combat. Le bailli d'après une courageuse délicatesse, se hâta de dire : « Si j'avois » l'honneur d'être le comte d'Artois, le bailli » de Crussol ne resteroit pas vingt-quatre

» heures mon capitaine des gardes. »

Sous une telle surveillance, il ne devint pas difficile au comte d'Artois de rencontrer le duc de Bourbon dans une allée détournée du bois de Boulogne. Les deux princes se saluèrent, posèrent leurs habits et se battirent avec autant de sang-froid que d'adresse et de bravoure. Durant six minutes, ils conservèrent une parfaite égalité. Alors le bailli de

Crussol et le marquis de Vibray leur commant-Lost XVI. dèrent au nom du roi de se séparer. Les deux 1778 adversaires parurent se dépouiller sur-lechamp de toute animosité: ils s'embrassèrent, et la duchesse de Bonrbon reçut le jour même la visite du comte d'Artois. Les témoignages de l'affection publique se prononcèrent à tel point en faveur de la maison de Condé, qu'une aventure affligeante dans son début, lui procura par ses suites, un véritable triomphe.

Ce duel excita durant quelques jours l'intérêt ou plutôt aiguillonna la curiosité; peu de personues qui ne laissassent un libre cours à leurs réflexions et à leurs commentaires.

Ne pourrions-nous pas y démèler des étincelles de l'honneur empreint en caractères ineffaçables dans le foud de l'ame des Français, et les nuages répandus sur l'antique magnauimité des premiers hommes de la nation?

Un prince amolli des sa plus tendre jeunesse, plongé au sein d'une voluptueuse indolence, puise dans luimême la résolution de réparer un outrage dont il s'est rendu coupable et se moutre avec autant de franchise que de vaillance. Une conduite honorable sans doute, mais simple et naturelle, produit l'étonnement. Le comte de Bezenval rapporte dans ses mémoires, qu'un officier-général le rencontra et lui dit de l'accent de la satisfaction:

« Ils sesont battus comme deux grenadiers. »

Louis XVI. Certes, Robert de France, les frères de 

1778 St. Louis et Philippe-le-Hardi se fussent sentis peu flattés d'un éloge de cette nature; mais ils n'en auroient point encouru le danger. De leur temps, les soldats et les gens-d'armes tenoient à grand honneur de se battre copme les nobles, qui eux-mêmes n'aspiroient qu'à

suivre l'exemple des grands seigneurs, et l'ambition de ces derniers se proposoit pour but, de marcher sur les traces des princes du sang royal.

sang royal.

Les envoyés des Américains faisoient chaque jour dans l'opinion publique, un progrès sensible qui bientôt entraîna les membres du conseil. Le roi seul ne partagea point l'ivresse générale; par malheur incapable de résister au torrent, il témoigna une forte répugnance, mais il céda. L'indépendance des États-unis fut solemellement reconnec. Un acte d'injustice avertit tous les peuples de la terre, qu'au jour où ils briseroient le frein de l'autorité légitime, ils pourroient compter sur les secours des souverains qu'une captieuse politique aveugloit au point de les armer contre leurs propres intérêts.

Les côtes furent mises sur un pied respectable de défense. Soixante bataillons et quarante escadrons s'assemblerent en Bretague et en Normandie, sous les ordres du maréchal de Broglie. Le prince de Robecq reçut des forces assez considérables pour protéger la Flandre maritime et pour assurer Dunkerque

contre toute insulte. Le commissaire anglais Louis XVI. recut l'ordre de son départ. Sir Frazer se 1778 faisoit, il est vrai, un devoir d'adoucir par ses formes honnêtes, l'extrême dureté de ses fonctions : mais l'honneur de la nation n'en étoit pas moins offensé de la vue d'un étranger qui commandoit en maître absolu, dans l'un des postes les plus importans de la France. Un rejeton des Montmorenci , digne de ses ancêtres par de grandes vertus, avoit durant plusieurs années cédé à la nécessité de faire, à la faveur de la nuit, exécuter quelques travaux pour retarder les rapides dégradations des ouvrages de la place. Le commissaire anglais instruit aussitôt par ses agens secrets. élevoit des plaintes, et le général français présidoit en plein jour à la ruine des réparations qu'il avoit ordonnées. Lorsque ses ouvriers réussissoient par adresse à sauver quelques parties de leurs travaux pour diminuer un peu la grandeur des brèches , on croyoit avoir remporté une victoire.

Le chevalier de la Clochetterie eut l'honneur d'ouvrir la guerre par une action mémorable. Monté sur la frégate la Belle-Poule, il attaqua l'Arethuse frégate anglaise, qui portoit une artillerie supérieure. Le combat es soutint à la portée du pistolet, depuis cinq heures de l'après-midi jusqu'à onze heures de la nuit. L'Arethuse prit la chasse; le chevalier de la Clochetterie ne put la poursuivre tant ses agrès avoient souffert : il eut lieu de' Louis XVI. s'applaudir sous tous les rapports de cette 1778 brillante affaire, qui ne lui coûta que trente hommes.

Le comte d'Estaing partit de Toulon avec douze vaisseaux de ligne et quatre frégates : il transporta en Amérique le premier envoyé du congrès en France, que le célèbre docteur Franklin étoit venu remplacer. Sur le même bâtiment fut embarqué M.r Gerard qui, pourvn du caractère d'envoyé de France, se rendoit près des Américains. L'amiral francais entra dans la Delaware, débarqua ses passagers avec huit cents hommes d'infanterie, dégagea Philadelphie, et contraignit les Auglais à resserrer leurs forces dans New-Yorck dont le port étoit occupé par l'escadre de l'amiral Howe , qui venoit de recevoir un , renfort de six vaisseaux conduits par le viceamiral Hyde-Parker et qui attendoit la flotte aux ordres de l'amiral Biron.

Le général Washington vaingueur à Monmouth détacha le général Sullivan pour attaquer Rhode-Island, avec le secours du comte d'Estaing. Ce dernier avoit enlevé trente batimens anglais, chargés de munitions et de seize cents hommes de recrue : il bloqua dans le port sept frégates et plus de quatre-vingts navires.

L'amiral Howe, instruit que le siége de Rhode-Island se pressoit avec tant de chaleur que l'on avoit fixé le jour d'un assaut général, n'attendit pas plus long-temps l'amiral

Biron , et parut en présence de la flotte fran- Louis XVI. caise. Le comte d'Estaing abandonna sa sta- 1778 tion , se porta sur les Auglais qui prirent chasse, les poursuivit durant trente-six heures et leur enleva tous les moyens d'éviter le combat. Le signal se donnoit, lorsqu'une violente tempête sépara les deux flottes. Les Francais extrêmement maltraités, se retirerent à Boston. Les Anglais eurent à New-Yorck des secours prompts et abondans. Le général Sullivan leva le siége de Rhode-Island. L'amiral Howe se remit en mer avant son adversaire et alla se joindre à l'amiral Biron dans la rade d'Hallifax. Le comte d'Estaing , après avoir réparé les dégâts causés par la tempête, réussit par une manœuvre habile à éviter une lutte trop inégale; il traversa la flotte ennemie et alla se ranger sous le fort Royal de la Martinique.

Dans ces parages, le comte de Bouillé avoit nouvellement surpris, combattu et enlevé la garuison de la Dominique. L'acquisition de cette ile calma- un peu les regrets de la perte de Saitue-Lucie, Néanmoins le comte d'Estaing forma le projet de recouvrer une colonie si précieuse. Ayant embarqué sur sa flotte quatre mille hommès de troupes réglées et mille volontaires, il appareilla. Les Anglais avoient en le temps de se fortifier, aussi opposèrent-ils une vigoureuse résistance. L'approche de l'amiral Biron avec des forces que les vices-amiraux Barneston et Rowley port. 5. 5.

Louis XVI. toient à vingt-un vaisseaux de ligne , impost 1778 au comte d'Estaing la nécessité de se retirer à la Martinique pour y couvrir les îles du vent , et dans la vue de retarder la bataille jusqu'à l'arrivée du comte de Grasse qui avoit fait voile de l'Europe avec quatre vaisseaux et deux frégates.

Aux Indes, le chevalier de Tronjoly accrut sa réputation par un combat long et indécis. avec un ennemi dont les forces étoient doubles de celles qu'il commandoit. Une victoire complète auroit seule pu balancer la supériorité des Anglais dans la presqu'île. Aprèss'être rendus maîtres des établissemens de Carical, de Chandernagor et de Mazulipatan, ils formèrent le siége de Pondichéry. Le marechal-de-camp Belle-Combe opposa une vigoureuse résistance; mais après six semaines d'investissement et dix-buit jours de tranchée ouverte . il perdit tout espoir de secours , et accepta une capitulation que le gouverneur de la côte de Coromandel eut la générosité d'offrir honorable.

Mider-Haly courut aux armes. Pour le malheur des Français, l'activité de cet intrépide et fidèle allié ne put assez promptement réparer l'inconvénient de la trop grande distance de son séjour aux colonies européennes.

Sur la Méditerranée, le éhevalier de Fabri ayant quatre vaisseaux sons ses ordres, donna la loi, et fit aux Anglais des prises évaluées trois millions. Les équipages profitèrent pour la première fois de l'ordonnance par laquelle Louis XVI. le roi leur accordoit la cargaison des vaisseaux 1778 de guerre, et les deux tiers de la cargaison des vaisseaux marchands.

des vaisseaux marchands.

Le comte de la Mothe-Piquet n'obtint pas de moindres succès sur l'Océan: il conduisit à Brest dix bâtimens anglais.

Dans le même temps, le comte de Kersaint monté sur l'Iphigénie enleva la frégate la Lively et le cutter la Cérès.

A la vue de la Martinique , la Dédaigneuse s'empara de l'Active.

Le comte de Beaumont s'honora par le combat acharné à la suite duquel le Fox se rendit à la Junon.

Le vaisseau le Marseillois soutint durant sept heures une action contre le Preston qui prit le large. Le capitaine français assura sa victoire en canonnant cinq jours de suite les remparts de Rhode-Island.

Ces avantages partiels ne servirent qu'à rendre plus douloureux les incidens qui empêchèrent de remporter la victoire, lorsque deux grandes flottes vinrent à combattre, Le comte d'Orvilliers commandoit trente-deux vaisseaux français; son avant-garde étoit confiée au marquis du Chaffaud et son arrièregarde marchoit sous les ordres du duc de Chartres. Ce prince avoit réclamé l'honneur de faire la campagne autant peut-être par cet esprit d'inquiétude qui l'entrainoit vers les actions propres à le mettre en évidence, que

124

Louis XVI, par l'ambition de succéder dans la charge 1778 d'amiral de France, à son beau-père le duc de Penthièvre. Le ministre de la marine crut éviter tout inconvénient, en donnant au prince le comte de la Mothe-Piquet pour capitaine de pavillon. L'amiral Keppel à la tête de trente-un vaisseaux , sortit des ports de. la Grande-Bretagne.

> Les deux armées navales se rencontrent à la hauteur d'Ouessant et des Sorlingues. Le combat s'engage : le feu de l'artillerie se soutient durant trois heures avec la plus constante chaleur; le comte d'Orvilliers voit l'instant qui va lui assurer la victoire. Il donne à son arrière-garde le signal de fondre sur celle des ennemis et de l'enlever. Les courtisans rassemblés autour du duc de Chartres, croyent démêler dans ses traits l'apparence de la crainte : ils flattent aussitôt cette foiblesse et prétendent que les ordres de l'amiral ne sont pas bien entendus. Sous ce prétexte faux, et sans égard pour les prières, les imprécations et le désespoir du comte de la Mothe-Piquet , le Saint-Esprit , vaisseau monté par le duc, s'éloigne de la portée du canon, longe la ligne et vient sous le vent de l'amiral réclamer des éclaircissemens : l'avant-garde des Auglais s'échappe et la journée demeure indécise.

> Pour unique fruit d'avoir teint les flots de leur sang et de celui de leurs ennemis, les Français ne recueillirent que le frivole hou

neur de garder tous leurs feux allumés la Louis Xyh nuit suivante. Les deux flottes regagnèreut 1778 leurs postes respectifs. L'une et l'autre éprouvoient un besoin pressant d'être radoubées. Le "comte d'Orvilliers reçut à la Cour et à Paris un accqueil favorable; mais il u'obtint pas la permission de dissiper les nuages que les partisans du duc de Chartres s'efortocient de répandre sur sa réputation. L'amiral Keppel eut à se justifier devant un conseil de guerre.

Plusieurs états de l'Europe semblèrent au même instant se lasser d'un repos de quinze années. La mort du duc de Bavière arma Frédéric et Joseph II. Le vieux lion se réveilla de son long sommeil; mais, satisfait de déployer ses forces et de maintenir la vigueur de son règne, il enchaîna par des manœuvres savantes, l'impatience de son adversaire. Cette campagne a obtenu des éloges d'autant miem mérités, que ses combinaisons tendirent à prévenir l'effusion du sang humain.

Les orages de la guerre sur différens points du globe, ne détournerent pas Necker de l'esprit systématique qui dirigeoit sa conduite ministérielle. Il proposa la création d'assemblées provinciales, dont le premier essai cut licu dans le Berry. Ces assemblées tendoient à l'établissement de la démocratie. Leur fondateur rejeta le principe établi par un auteur grave, et confirmé par les plus désastreuses expériences. « La démocratie ne peut être

Louis XVI. » autre chose que l'anarchie, chez une nation 1778 » aussi légère que la nation française. »

Le nouvel établissement obtint le suffrage des arbitres de l'opinion, et fut accueilli seva des transports de joie par le public, adroitement prévenu. Les Français, à cette époque, c compèrent au nombre de leurs traits caractéristiques, une philantropie romanesque.

Le clergé s'étoit éloigné des vertus du sacerdoce, dans la vuc d'exercer ses talens dans la carrière de l'administration. Les chess de cet ordre, énorgueillis de leurs lumières. forts de leur génie, dévorés d'un désir de domination bien déplacé dans les ministres des autels, se persuadèrent que la puissance protectrice de la religion étoit ébranlée, et n'apercurent les moyens de la raffermir, que dans la conduite des affaires. On les vit se transformer en hommes d'état. L'éloge le plus flatteur auquel un ecclésiastique puisse aspirer : « C'est un bon évêque, » devint dans la bouche même des prélats, l'expression qui désigna la médiocrité. Aussi, lorsque le culte fut attaqué dans ses dogmes, ses cérémonies et ses ministres, par une faction déchaînée contre tout ordre social et religieux, ses défenseurs naturcls reconnurent l'impossibilité d'employer des armes qui inspirassent la confiance et la vénération : eux-mêmes les avoient brisées.

La noblesse sembla jalouse d'aider de ses propres mains, à sa ruine que les rois avoient poursuivie avec une constante persévérance. Les grands seigneurs, subjugués par la majes- Louis XVI. tueuse volonté de Louis XIV, virent sous son règne autant d'honneurs attachés à la carrière de courtisan, qu'à celle de guerrier. Le superbe monarque entoura des hommes inutiles, d'une illusion imposante ; mais , sons les règnes de ses deux successeurs, les effets ruineux du luxe et de la corruption, compromirent les descendans de ces chevaliers si respectés de toutes les classes et si chers aux infortunés : ils parurent sans scrupule les rivaux, les alliés, souvent même les protégés des hommes que leurs aïeux eussent ou défendus les armes à la main, ou attachés par des bienfaits. Dès lors s'évanouit comme une chimère, la maxime que le génie de Montesquieu avoit puisée dans l'étude de plus de trente années : « Pour » toute monarchie, un ordre de noblesse est » d'un avantage inappréciable. »

Le tiers-étai devint trop puissant pour souffrir aucun supérieur, et bientôt même il eut l'ambition de ne plus connoître d'égal. Les membres les plus distingués de cet ordre, flors de leur talent dans la conduite des affaires, et certains du suffrage des partisans des opinions nouvelles, nourrissionit déjà des projets vastes et montroient un insolent orgueil.

Peu de mois amenèrent les regrets qu'inspira la perte de deux hommes dont les talens supérieurs ont illustré la France, captivé l'admiration de l'Europe, et seront un objet d'étonnement pour la postérité. Voltaire et Louis XVI. Jean-Jacques maintinrent, jusque dans les 1778 circonstances qui accompagnerent leur dernière heure, le contraste qu'on a pu observer dans le voorts de leur brillante carrière.

> Voltaire se laissa entraîner aux instances des chefs d'une secte dont il étoit à la fois le plus ardent propagateur et le moins crédule adepte. A l'age de quatre-vingt-quatres ans, et après une absence de ving-sept années; il revint à Paris. Son arrivée fut célébrée par les transports d'une joie bruyante, et son séjour marqué par la suite non interrompue des hommages qu'on lui rendit. La foule se pressoit constamment autour de sa demeure : l'honneur de s'y introduire étoit brigué comme une grace par les grands seigneurs , par les hommes du premier ordre dans tous les genres, et par les femmes célèbres soit pour l'esprit, soit pour la beauté, soit pour les graces. Couronné aux spectacles, enceusé dans les académies, il s'étonna lui-même de cette profusion d'honneurs. Sa vive pénétration, ne lui fit-elle jamais démêler que parmi les nombreux enthousiastes qui se précipitoient au-devant de ses pas , la plupart n'étoient que des factieux qui cherchoient à essayer jusqu'à quel point Louis, austère dans ses mœurs, et plein de zèle pour la religion, se laisseroit

Le vieillard rapporta de sa retraite de Ferney, la dévorante impétuosité de sa jennesse, que les glaces de l'âge n'avoient pu refroidir.

braver par un pareil concours?

Il accueillit avec empressement la colue des Louis XVI, admirateurs , répondit d'une manière affec1778 tueuse aux flatteries les moins délicates, traça le plan d'un dictionnaire dont il se réserva et commença la première lettre; fit jouer la tragédie d'Irène, et montra en tout une soif de renommée que des torrens d'éloges ne 
parvenoient point à étancher. Entraîne par la 
passion des applaudissemens, il oubli a toute 
dignité au moment où il adressa aux comédiens cette phrase qui respire la plus basse 
flatteure : « Je ne vis que pour vous , et que 
» par yous. »

« Étousse sous des lauriers et sous des roses, » in prudence avoit provoquée. L'opium qu'il prit avec trop peu de mesure, lui causa une strangurie qui le sit succomber à des maux cruels. Ses restes mortels produsirent du trouble dans Paris, et furent une cause de scandale pour

l'église.

Jean - Jacques re-iré du tumulte de la société, couloit ses jours dans la délicieuse retraite d'Ermenonville. La rage de ses enuemis, l'ingratitude de l'un des objets de sa tendresse et les accès de son orgueilleuse misanthropie, empoisomèrent ses derniers instans, Il vit ans trouble l'approche du terme généralement si redouté, voulut encore une fois contempler le soleil, leva les yeux vers le ciel, et rendit le dernier soupir sans qu'aucune convulsion dénoncât la douleur du corps ou les

т. 5.

Louis XVI, inquiétudes de l'ame. Une tombe simple lui 1778 fut consacrée dans l'île des Peupliers. Les hommes sensibles, les mères tendres et les enfans reconnoissans qui visitent ce modeste monument, le mouillent de leurs larmes, et se disent avec émotion ces paroles à la fois nobles et touchantes: « Ici repose l'homme » de la nature. »

Le traité de Teschen ramena la paix en Allemagne. Frédéric se montra aussi habile dans ses négociations, qu'il avoit paru circonspect dans ses hostilités.

Les opérations de la guerre n'occupoient pas Louis au point d'absorber toutes ses pensées; il crut devoir à l'opinion publique un acte de sévérité. Le duc de Chartres , pour prix de ses services sur mer, recut la charge de colonel-général des hussards. Cette méprisante ironie remplit son cœur de fiel , lui fit perdre toute pudeur et le plongea dans la fange du vice. Malgré la corruption si communément reprochée aux habitans de Paris . ils rougirent de voir le fils du premier prince du sang se faire un jeu de l'escroquerie, afficher la débauche la plus crapuleuse, combiner des piéges sous le nom de paris, et satisfaire à des fantaisies sans cesse renaissantes, tantôt à l'aide d'un vil agiotage, tantôt par des actes de cupidité.

Le bonheur et l'amour des Français ne cessoient d'être les biens les plus chers et les plus précieux au cœur du monarque : aussi, voulut-il que les hostilités ne suspendissent pas le Louis XVL cours des soulagemens préparés en faveur du 1779 peuple. Il prononça l'abolition de la servitude dans les domaines royaux, et supprima les dénominations d'hommes de corps, de serfs, de

main-mortables. Des concerts de louanges célébrèrent le souverain assez généreux, ou plutôt assez foible pour employer des expressions philantropiques qui exaltoient les imaginations vives, touchoient les cœurs sensibles et séduisoient dans la théorie; mais qui sout devenues si funestes , lorsqu'une imprudente confiance a prétendu mettre en pratique les maximes qu'elles présentoient. « La » servitude, disoit le roi, n'est propre qu'à » rendre l'industrie languissante, et à priver » la société de cette énergie dans le travail , » que le sentiment de la propriété la plus

» libre est scule capable d'inspirer. »

Louis voyoit dans Necker l'homme habile et vertueux qui pouvoit seconder ses vues paternelles : il lui accordoit donc sa confiance. et autant que son esprit sage en étoit susceptible, il partageoit en sa faveur l'engouement de la nation, et souvent il lui répétoit : « Vous » me trouverez toujours prêt à faire les sacri-» fices qui pourront assurer le bonheur pu-» blic. » Le chef des finances prit auprès du roi et du comte de Maurepas, l'engagement indiscret de ne proposer aucune nouvelle imposition , quelque considérables que pussent être les frais de la guerre. On parvient à

Louis XVI. concevoir qu'un prince jeune, confiant et fa1779 cile, ait pu se laisser charmer par une semblable illusion; mais comment a -t-elle été
adoptée par un vieillard qu'une longue expérience des affaires devoit éclairer? Des impôts
ne furent pas, il est vrai, ouvertement établis;
mais les emprunts fournirent des ressources
abondantes et perfides,

Un édit créa sur-le-champ vingt millions de rentes viagères.

L'Espagne qui, jusqu'à ce jour, s'étoit offerte comme médiatrice entre les puissances belligérantes, déclara que l'inutilité de ses démarches pour obtenir la réparation de plusieurs griefs personnels, la déterminoit à se ranger au nombre des ennemis de l'Angleterre. Le cabinet de Madrid s'écarta de sa lenteur accoulumée. Don Alvarez grossit le camp de Saint-Roch de douze mille hommes, et forma le blocus de Gibraltar.

La flotte française fit voile de Brest sous les ordres des lieutenans-généraux d'Orvilliers, do Guichen et de la Touche-Tréville. La jouction avec les forces navales de l'Espague que commandoit don Cordova, a'exécuta sans aucune difficulté. Après avoir détaché douze vaisseaux pour fortifier l'escadre à la tête de laquelle don Barcello bloquoit Gibraltar par mer, la flotte combinée fit voile pour la Manche, Elle étoit forte de soixante-six vaisseaux de ligne et de trente-quatre frégates: l'avant-garde fut confiée au comte de Guichen,

TROISIÈME DYNASTIE. le centre au comte d'Orvilliers, et l'arrière- Louis XVI.

garde à don Cordova. Les vents et les calmes 1779 retardèrent les mouvemens de cette masse formidable, à laquelle l'amiral Charles Hardy

eut l'habileté d'échapper.

Les côtes des deux puissances rivales offrirent un aspect bien différent : de l'aveu des écrivains anglais, « la terreur étoit répandue » sur toute la nation. » Les politiques reprochoient aux ministres de n'avoir pas eu de plan formé pour prévenir la réunion des flottes française et espagnole : les troupes de ligne étoient mécontentes; les milices se rassembloient avec répugnance, et les habitans des côtes transportoient leurs effets et leurs fa-- milles dans l'intérieur. Tont, en un mot, déceloit le trouble et la crainte.

En France, au contraire, les chants guerriers retentissoient depuis l'extrémité de la Bretagne jusqu'à Dunkerque. Quatre cents bateaux plats remplissoient les ports et s'offroient pour transporter des troupes. Le maréchal de Vaux commandoit en Normandie quarante mille hommes. L'age avoit adouci la rigidité de ce général, sans diminuer son zèle . sans atténuer ses vertus ; et il devoit la confiance publique au souvenir de l'expédition brillante qu'il avoit exécutée en Corse. La cour nomma major-général de cette armée, le marquis de la Fayette, tout couvert de la gloire que sa belle conduite en Amérique venoit de lui acquérir. Objet de l'enthousiasme

Louis XVI, public , les mères répétoient à cette époque

1779 l'exclamation de la maréchale de Broglie ;

« Alt! qui ne payeroit pas du sacrifice de sa

» vie, la certitude de donner le jour à un

» fils tel que le marquis de la Fayette! »

Douze mille hommes de cavalerie campèrent aux portes de Saint-Omer. Cette élite des troupes à cheval de l'armée française, fut mise sous les ordres du comte de Chabeau, surnommé la Balafre, à cause d'une large cicatrice qui lui partageoit le visage. Nons n'avons jamais vu de rassemblemens aussi brillans. Chaque corps en particulier se faisoit distinguer par sa beauté, sa tenue, son instruction et sa discipline ; mais on eut lieu de reconnoître les inconvéniens du pouvoir absolu que les colonels exercoient. Nulle uniformité n'existoit ni dans les principes, ni dans les moyens d'exécution. Les officiersgénéraux ne purent jamais produire un bon ensemble de la réunion de parties disparates entr'elles, quoique belles en elles mêmes.

Le duc d'Orléans parut au camp de Saint-Omer, en qualité de colonel-général des hussards. Les troupes furent révoltées de son libertinage scandaleux et d'une habitude d'ivrognerie, qui ne trouvoient aucune excuse dans une réputation bien établie de courages.

Un plau de campagne conçu avec génie et commencé sous des auspices favorables , échoua. La flotte combinée ne parvint point à empècher la rentrée de l'amiral Charles Hardy dans les ports de l'Angleterre. Des ma-Louis XVL nœuvres menaçantes n'eurent d'autre résultat 1779 qu'une croisière de deux jours à la vue de Plymouth. Après cette bravade de pure ostentation, la flotte, en apparence si formidable, chercha une relache à Brest. Cent quatre jours de navigation et le défaut de renouvellement dans les vivres, avoient infecté les équipages d'une maladie contagieuse qui enleva plus de cinq mille hommes. Le comte d'Orvilliers profondément affligé d'une suite d'expéditions malheureuses, dans lesquelles la haine du ministre Sartine avoit contrarié ses talens, quitta le service et se retira dans la maison de St. Magloire, pour y consacrer le reste de ses jours à des exercices de piété.

La perte d'un grand nombre d'hommes, l'inutilité d'immenses préparatifs et l'évanouissement des espérances les plus flatteuses, répandirent la tristesse dans le royaume. Le seul comte de Maurepas fit paroître une révoltante insouciance, Il se joua de la douleur de la nation dans une plaisanterie d'un genre si grossier et d'un ton si indécent, que l'histo-

rien rougiroit de la rapporter.

Lorsque la flotte combinée s'enorgueillitomme la souveraine des mers, les Français hasardèrent une entreprise sur l'île de Jersey. Le vice-amiral Jacques Valters attaqua l'escadre employée à cette expédition, la la battit et lui enleva trois frégates.

. En Afrique, la France vitses armes triom,

Lonis XVI. phantes. Le marquis de Vaudreuil débarqus

1779 le duc de Lauzun sur les côtes du Sénégal.

Le duc jeune, aimable, intéressant, magnifique, valeureux, en un mot, digne sang
des Biron, se rendit maître de tous les établissemens dont les désastres de la guerre de
sept ans avoient imposé le sacrifice. Les enseignes françaises flottèrent de nouveau sur
les remparts des forts Jam et Beisse. Les retranchemens élevés par les Anglais sur les
bords des rivières de Gambie et de SierraLéona furent détruits: la prise de vingt-deux

bâtimeus négriers rapporta huit millions.
Les Indes devis at le théâtre des succès de la compagnie se laise. La perte de Pondichéry avoit jeté et el effroi parmi les colons français, que Chandernagor, les établissemens dans le Bengale et les comptoirs sur les côtes de Coromandel, se hâtèrent d'ouvrir leurs ports. Les ennemis ne rencontrèrent de résistance que sous les murs de Mahé. Le pavillon français cessa pour quelques instans de se montrer dans ces riches parages.

L'Amérique sembla d'abord destinée à fournir aux Français la consolation de leurs revers en Asie. Le comte d'Estaing monté sur le Languedoc, et, commandant une flotte bien appareillée, dominoit aux Antilles; débarqua dans l'île de Grenade avec quinze cents hommes et emporta, l'épée à la main, les forts qui défendoient cette île. Courant

avec ardeur au-devant des dangers, il gravis-Louis XVI. soit un retranchement fort escarpé, un gre- 1779 nadier lui prêta le secours de son bras et fut au meme moment emporté par un boulet : « A mis, s'écria le général, vengeons ce brave » honme; suivez-moi, et vive le roi. »

L'amiral Biron s'avancoit dans le dessein de recouvrer l'île de Saint-Vincent, que le chevalier du Rumain venoit d'enlever , lorsqu'il apprit la perte de la Grenade. Le comte d'Estaing fit voile à sa rencontre, et l'attaqua. Une bataille acharnée se prolongea durant cing heures. Les Anglais battus et mis en fuite, conduisirent à Saint-Christophe leurs vaisseaux extrêmement maltraités. La flotte française rentra en triomphe dans la rade de Saint-George, et aux acclamations d'une foule de spectateurs qui avoient été témoins de sa victoire. Après peu de jours accordés au repos. le comte d'Estaing alla braver les ennemis qui se tenoient embossés dans la rade de Basse-Terre à Saint-Christophe, L'amiral Biron ne trouva ni dans l'orgueil de sa nation, ni dans la confiance qu'elle doit à son habitude des mers, assez de résolution pour tenter de nouveau le sort des armes.

Les Français reparurent à Saint-Domingue, après avoir recueilli le double honneur de vaincre et d'osfrir à plusieurs reprises le combat.

Le comte d'Estaing se rapprocha du continent, et prit la route de la Géorgie. Par un de 1. 5. 18 Louis XVI, ces caprices qui lui sont si familiers . la for-1779 tune interrompit le cours des prospérités de la flotte française. A la pointe de l'île de Tibée, un ouragan terrible désempara presque tous ses vaisseaux, dont cinq curent leur gouvernail brisé. Deux mille huit cents Francais débarquèrent avec beaucoup de peine et se réunirent à deux mille Américains, qui marchoient sous les ordres du général Lincoln. Ces forces médiocres hasardèrent l'attaque de Savannah que le général Prévot défendoit avec sept mille Anglais. La témérité d'un assaut général fut punie par la perted'un grand nombre d'officiers et de soldats. Inutilement, le comte d'Estaing planta-t-il de ses mains le drapeau blanc sur le haut des retranchemens ennemis. « Ayant recu une » première blessure, il rallia les grenadiers » et les conduisit une seconde fois à la tête » de la redoute. » Cette rare intrépidité eût fait honneur à un soldat ; elle devint pour le

général la matière d'une accusation.

Le conte d'Estaing partagea ses forces en trois escadres : l'une confiée au marquis de Vaudreuil resta dans la baie de Chesapeak et y protégea la Virginie ; la seconde, sous les ordres du comte de Grases, se rendit à Saint-Domingue; le comte de la Mothe-Piquet fut, avec la troisième, chargé du soin de veiller sur la Martinique. Après le brisement de saflotte, l'amiral prit la route de l'Europe, et protégea l'arrivée dans le port de Brest, d'un

convoi dont la charge étoit d'une très-grande Louis XVI. valeur. Ayant fait à ses équipages un géné- 1779 reux abaudon du cinquième des prises, qui lui appartenoit, il se rapprocha de Paris. Le long du chemin , les habitans des villes et des anipagnes accourarent sur son passage, couvrirent sa voiture de roses entremêlées de lauriers, et répétèrent à grands cris : « Vive le " roi, vive d'Estaing. "

La marine française accrut infiniment sa réputation , d'après la multiplicité des affaires partielles, dans lesquelles ses officiers se distinguèrent. Nous nous bornerons toujours à indiquer les plus mémorables d'entre ces combats.

A la vue du cap de Bonne-Espérance, deux frégates enlevèrent le vaisseau l'Astrologue, dont la cargaison fut évaluée trois cents mille louis.

Les frégates la Junon et la Gentille prirent, sur les côtes mêmes de l'Angleterre , l'Ardent

de soixante-quatre canons.

L'Aurore, frégate d'escorte d'un convoi qui arrivoit de Toulon à la Martinique, fut attaquée par un vaisseau de 74 canons : elle se défendoit avec viguenr, lorsque le comte de la Mothe-Piquet, témoin de cette lutte glorieuse, mais inégale, s'avança monté sur l'Annibal de 74, dégagea l'Aurore et eut sept vaisseaux à combattre. Le Vengeur et L'Îrréfléchi vinrent à son secours ; les ennemis ne cessèrent de se renforcer. En peu d'instans, Louis XVI. les trois capitaines français se virent exposés
1779 aux efforts de quatorze vaisseaux de ligue.
L'intrépide la Mothe-Piquet ne parvint point
à sauver tous les bâtimens du convoi; mais
il se battit jusqu'à l'heure où l'obscurité lui
assura une rentrée glorieuse dans le bassin du
fort Royal.

Le chevalier de Grimoard, commandant la Minerve de trente-deux canons, réista aux attaques de deux vaisseaux de cinquante et de deux frégates. Favorisé par les ténèbres, il sut échapper à la poursuite des ennemis. Le lendeniani d'une action en apparence fabuleuse, le chevalier donna la chasse à plusieurs corsaires, et se rendit maître de la Providence qui étoit armée de vingt-quatre canons. Ces brillans faits de guerre, parurent surpassés par le mémorable combat que la Surveillante et le Quebec se liviréent. Cette préférence dans l'enthousiasme public fut accordée à l'union de la valeur et de l'humanité, accord qui seul constate l'héroïsme.

L'artillerie tomoit depuis quatre heures avec une égale force, lorsque Du-Couëdic ordonne l'abordage. Les grappins se jettent et les Français s'abandounent à leur ardente impétuosité; tout-à-coup le Quebec paroît en eu; déjà le beaupré de la Surveillante s'enflamme. Du-Couëdic se dégage, s'éloigne du foyer de l'embràsement, et ne s'occupe que du soin de sauver les enuemis qu'il venoit de combattre : quarante-cinq hommes amenés

sur son bord y reçoivent le meilleur traite-Louis XVL ment; bientôt le Quebec sauta. 2779

Le brave et généreux Du-Couëdic fit remorquer sa frégate entièrement rasée de sa mâture, et sur laquelle trente hommes avoient été tués et quatre-vingt-cinq blessés. A sa rentrée à la fois triomphante et lugubre dans le port de Brest, il avoit à regretter la moitié de son équipage, tous ses officiers étoient hors de combat, lui-même étoit atteint de trois fortes blessures. Le roi se hata de le nommer capitaine de vaisseau, et voulut que chaque jour des courriers apportassent de ses nouvelles à Versailles. Le ministre de la marine lui adressa une lettre honorable, et tous les corps réunis à Brest, se firent un devoir de le féliciter. Ces récompenses et ces honneurs ne firent qu'embellir sa dernière heure.

Le commerce de l'Angleterre eut des pertes nombreuses à regretter. Aide -de-camp du prince de Robecq, nous vimes en avant du chenal de Dunkerque deux chaloupes canonnières sous les ordres des chevaliers de Roque-Feuille et de Closnard, enlever, malgré la résistance de deux cutters, un paquebot qui étoit chargé de Jingots d'or. On étala cette riche dépouille, dont l'aspect et le partage embrasèreut l'imagination des troupes.

Les corsaires revinrent de leurs courses avec d'abondantes et précieuses captures. Les armateurs purent fixer leurs choix entre plusieurs capitaines d'un courage et d'une actiLouis XVI. vité qui ne leur laissoit entrevoir ni les obs-

Parmi ces hommes plus avides de combats que de butin, le capitaine Fabre s'acquit un lionneur éclatant. Monté sur le Phénix de douze canons, il culève deux bâtimens de cent-cinquante tonneaux. Cinq autres bâtimens anglais, armés chacun de neuf canons, prétendent enlever à Fabre sa proie; il les combat l'espace de trois heures avec une telle intrépidité, que deux amènent ettrois premient la fuite. A l'instant de cette victoire , surviennent quatre corsaires anglais, dont un armé de douze canons. Le capitaine français ne calcule point le danger; attaque ces nouveaux comemis, et ne se rend que lorsque son vaisseau est prêt à s'abymer. Echappé des prisons d'Angleterre, il recut de la main du roi une épée et le brevet d'une pension pour prix de sa rare vaillance.

Tandis que Bordeaux s'honoroit à bon droit des distinctions accordées à l'un de ses compatioites, Dunkerque avoit le même avantage. Le capitaine Royer, émule du capitaine Fabre, reçut également du roi une épée pour la prise de cinq bâtimens anglais, dont chacun en particulier étoit plus fort que celui qu'il commandoit.

Peu de mois après cette première récompense, la défaite d'une flotille anglaise et une lutte de plusieurs heures avec une frégate de trente canons, valurent au capitaine Royer le brevet de lieutenant de frégate et Louis XVI. une pension de huit cents livres. Cet homme 1779 d'une petite taille , d'une figure commune , d'une humeur flegmatique, d'un esprit porté à la méditation et d'un caractère aussi simple que modeste, ne put pourtant se défendre des éloges sincères du prince de Robecq et des séductions aimables de M.me de Calon. Nous reconnûmes au feu sombre de ses yeux, celui qui dévoroit son ame, et nous pensames avec douleur qu'une soif effrénée de gloire le mèneroit au trépas. Les armateurs cités pour leur prévoyance, se refusèrent à son désir de former un armement considérable. Quelques négocians cédèrent, mais d'après des égards de politique, et des-lors fournirent leurs fonds avec une telle réserve, que l'on eut besoin de recourir aux bienfaits du gouvernement.

Une anecdote de cette année ne doit pas demeurer dans l'oubli. Nous la recueillerons comme l'un des derniers hommages qu'ait obtenu la dignité de la noblesse.

A la suite de quelques tracasseries dans l'intérieur de son palais, le prince de Condé demanda au marquis d'Agoût, capitaine de ses gardes, la démission de cet emploi. Le marquis avance qu'un gentilhomme ne sauroir regarder un renvoi que comme une insulte; en conséquence il demande qu'une satisfaction; les armes à la main, lui soit accordéc. Le prince se montre le digne héritier de la Louis XVI. valeur et de la magnanimité de ses aïcux. Il

1779 accepte le défi, se bat avec vigueur et reçoit
dans le bras un coup d'épéc. Son premier
mouvement le conduit à Versailles; ses pressantes sollicitations arrachent à la répugnance
du roi, la promesse que le marquis d'Agodt
ne seroit exposé à aucun reproche, à aucun
châtiment. Les grands seigneurs sourirent à
la vue d'un combat qui annonçoit l'effervesconce dont eux-mêmes devoient bientôt être
les victimes. Les genilishommes se partagèrent dans leurs opinions, et le peuple prodigua les gages d'une admiration sans bornes,
à un prince contre lequel il vomit bientôt
après les malédictions et les outrages.

La crainte que l'embrasement de la guerre n'étendit ses ravages sur toutes les contrées de l'Europe, donna pour la première fois nais-1780 sance à une neutralité armée. Cet état, pour ainsi dire monstrueux par la contradiction seule de son nom, fut souvent employé pour masquer des préparatifs d'hostilités. La diplomatic s'est quelque temps berecée de l'illusion, d'avoir ajouté une route nonvelle à celles qui composent son tortueux dédale; ressource vague qu'un seul regard du héros a fait disparoitre. La première neutralité armée fut souscrite par le Danemarck, la Suède, la Hollande, la Russie, l'Autriche, le Portugal et Naples.

L'Angleterre chaque jour plus orgueilleuse et plus injuste, se livra sur les mers aux caprices de son despotisme. Les Danois éprou-Losis XVI. vèrent des exactions; les Suédois frémirent 1750 des outrages faits à leur pavillon, et les Hollandais n'eurent pas de moindres sujets de plainte. La Russie attaquée dans son commerce, annouça la résolution d'armer une flotte destinée à protéger les côtes du Nord. Ces différens peuples entrevirent le jong où des circonstances impérieuses les contraindroient à se joindre à la France et à l'Espagne.

Un trait de cette générosité de nos anciens chevaliers, que les Français aiment tant à rencontrer dans leurs histoires, lança sur le théâtre de la guerre un adversaire redoutable. Le cours des hostilités ne suspendant pas chez une nation policée, celúi des égards personnels, l'amiral Rodney étoit souvent admis à la table du maréchal de Biron : il y soutint un jour avec une chaleur pour le moins indiscrète, que s'il commandoit une flotte anglaise, il battroit les forces navales des Français et celles des Espagnols. Le maréchal prit la parole : « Pourquoi , Monsieur , » avec cette certitude , demeurez - vous à » Paris? - M.r le maréchal, si j'étois libre » dans mes actions, vous auriez bientôt lieu » d'apprendre que mes discours ne sont pas » des jactances. Pour mon malheur et à l'avan-» tage des puissances liguées contre ma patrie, » je suis retenu par mes dettes. - Monsieur. » les Français n'ont jamais redouté un enт. 5.

19

Marie Comments

Louis XVI. » nemi : demain vos créanciers seront satis-

Rodney rendu à l'Angleterre y obtint une flotte de vingt - deux vaisseaux de ligne, et partit avec la double commission de ravitailler -Gibraltar que les Espagnols bloquoient, et de chercher ensuite la flotte française que le comte de Guichen avoit depuis plusieurs mois menée en Amérique. Dans sa route, il rencontra un convoi de vingt-deux vaisseaux de la compagnie de Curação, qui étoient richement chargés, et qui marchoient sous l'escorte de sept vaisseaux de guerre. Rien ne lui échappa de cette magnifique proie. Peu de jours après, il combattit à la hauteur du cap Saint-Vincent, don Juan de Langara, qui avoit sous ses ordres onze vaisseaux et deux frégates. Malgré la courageuse résistance des Espagnols, cinq de leurs plus gros vaisseaux furent abymés dans les flots : un amena son pavillon, et les cinq autres avec les deux frégates échouèrent sur les côtes. Le vainqueur entra triomphant dans le port de Gibraltar . et fournit la place d'abondantes munitions.

L'éclat de ces avantages fut rehaussé par lestraitemens généreux et humains que Rodney prodigua aux prisonniers espagnols. Après avoir eu tant de bonheur et acquis tant de gloire, il s'occupa de la seconde des commissions dont il étoit chargé, et qui offroit des obstacles plus difficiles à vaincre.

Le comte de Guichen avec vingt-trois vais-

fr 1.

seaux de ligne et quatorze frégates, mainte-Louis XVI. noit une pleine supériorité dans les Antilles , et venoit de s'emparer proche de Saint-Vincent, d'un convoi de soixante voiles anglaises. Les deux amiraux qui se trouvèrent bientôt en présence, disposoient de forces à peu près égales, et avoient une même ardeur pour se mesurer : aussi se livrèrent-ils trois combats : le premier dans le canal de la Dominique, dura sept heures et fut sans résultat. Les deux partis s'attribuèrent la victoire. Les Français y montrèrent une grande unanimité de sentiment, tandis que Rodney se plaignit aux lords de l'amirauté, du défaut d'obéissance de plusieurs de ses capitaines. Trois semaines après, et à la hauteur de Sainte - Lucie , les deux flottesse reprirent avec fureur; elles n'avoient remporté aucun avantage lorsque la nuit les sépara; mais la troisième journée fut toute à l'honneur des Français. Les ennemis profitèrent des ténèbres et d'un vent favorable pour s'éloigner ; à la pointe du jour ils étoient déjà hors de vue.

Peu avant l'arrivée de Rodney dans les parages des Antilles, le comte de la Mothe-Piquet et le commodore Cornwallis engagèrent un combat à jamais fameux dans les fastes de la marine. Toujours monté sur l'Annibal de 74 canons, le général français maltraita si fort deux vaisseaux anglais, l'un de 64 et l'autre de 50, que l'amiral Hyde-Parker s'éloigna du convoi mis sous son escorte, et Louis XVI, accourut avec cinq vaisseaux pour soutenir le commodore, au moment où les capitaines Sillard de Suville et Fornoue, les fidèles seconds de la Mothe-Piquet, s'avancoient avec le Vengeur et le Réfléchi. Ces trois vaisseaux placés dans la rade du fort Royal, en avant des batteries des côtes qui tiroient de loin sur les ennemis, soutinrent durant plusieurs jours de suite les attaques multipliées de sept vaisseaux de ligne. Au plus fort de cette longue et terrible lutte , la Mothe-Piquet reçut une blessure grave : il sit mettre un premier appareil, et se remontra sur le pont avec une nouvelle audace. L'amiral Hyde-Parker gagna Sainte-Lucie. Son intrépide adversaire resta dans le port de la Martinique; mais, aussi actif que valeureux, il escorta jusqu'à Saint-Eustache un convoi de vivres, et le préserva de toute insulte.

Le conte de Guichen s'étoit, à plusieurs reprises, plaint du retard de l'arrivée Madrid vaisseaux espagnols dont le cabinet de Madrid différoit l'envoi, d'après la sollicitude exclusive que lui causoit le blocus de Gibraltar. Enfin les demandes pressantes de l'ambassadeur de France, obtinrent les ordres pour que dix vaisseaux de guerre conduisissent à Saint-Domingue soixante bâtimens chargés de troupes, de munitions et de vivres. La flotte combinée présenta dès-lors une force de trente vaisseaux de ligne et de quinze frégates. Elle chercha Rodney qui sut l'éviter.

Les Anglais tremblèrent pour la Jamaïque et Louis XVL pour les villes qu'ils possédoient encore dans 1780

l'Amérique Septentrionale. D'après cette double inquiétude, Rodney détacha dix de ses vaisseaux pour grossir l'escadre qui veilloit à la conservation de la Jamaïque, et se porta vers le continent avec le reste de sa flotte. Par malheur, les oppositions du général espaguol firent échouer les différens projets de conquête.

Le cabinet de Versailles peusa que le moment où le pavillon français se montroit glorieusement sur les mers de l'Amérique, étoit favorable pour envoyer des secours aux Américaius. Douze mille hommes furent mis sous les ordres du comte de Rochambeau. Ces troupes formerent deux divisions ; la première avec le général à sa tête, partit de Brest sur une escadre consiée au chevalier de Ternay, forte de huit vaisseaux de ligne, de cinq frégates et de vingt båtimens de transport. Elle atteignit Rhode-Island; mais l'arrivée du vice-amiral Green et de six vaisseaux, valut à l'amiral Arbuthnot une telle supériorité, que les Francais se trouvèrent bloqués et devinrent inutiles à leurs alliés. A l'exemple des généraux de l'ancienne Rome, le comte de Rochambeau prépara par de grands travaux ses soldats, soit à livrer des combats, soit à supporter des fatigues. Eux-mêmes fortifièrent Rhode-Island, qu'ils transformèrent en une redoutable place d'armes.

Louis XVI. Le chevalier de Ternay nourrissoit l'espé-1780 rance que la flotte combinée tarderoit peu à

le déliver de cette situation critique, lorsqu'il apprit que le comte de Guichen suivoit la route de l'Europe. Une faute qui s'accordoit mal avec la réputation de prudence et d'habileté de cet officier-général, ne se trouva point assez colorée par le prétexte de convoyer en Europe les flottes marchandes des îles du vent et sous le vent.

Le comte de Bouillé reçut à cette époque le commandement des îles sons le vent. Son entreprenante audace avoit assuré sa réputation et sa fortune.

Rodney trompé dans ses conjectures, pensa que les Français et que les Espagnols se portoient sur la Jamaïque ; il résolut de tout tenter pour la conservation de cette importante colonie; mais il reconnut bientôt son erreur. Aussitôt il se détermina pour l'attaque de Saint-Vincent, et déharqua sur les côtes de cette ile, le général Waughan avec quatre mille hommes. Quoique le maréchal-de-camp Blanchelande ne fût arrivé que depuis trois jours, et ne comptât que huit cents hommes sous ses ordres, il repoussa les Anglais et leur fit essuyer une perte cousidérable.

Rodney, en s'éloignant du continent, sauva d'un très-grand danger les troupes qui, dans Rhode-Island, se trouvoient renfermées du côté de la mer par l'amiral Arbuthnot, et menacées du côté de la terre par le général Clinton. Le général Washington marcha sur Louis XVI. New-Yorck; ce mouvement hardi et bien 1780 conçu, força le général Clinton à se reporter en arrière. Sur la nouvelle de l'approche de l'escadre du comte de la Touche, qui amenoit la seconde division des troupes françaises, l'amiral Arbuthnot chercha une retraite dans la baie de Gardin.

Le comte de Rochambeau vit développer à ses regards une brillante perspective, et confia ses plans de campagne au marquis de la Fayette. Ce jeune général de retour de l'Europe , commandoit l'avant-garde du général Washington. Le comte de Rochambeau éprouvoit de la satisfaction et de la confiance à la vue d'un choix d'officiers-généraux d'une grande réputation, tels que les deux Viomesnil et l'intrépide Choisi : il s'applaudissoit de distinguer au nombre des troupes de ligne le régiment d'Auvergne, dont il avoit eu l'honneur de guider les drapeaux, et auquel il étoit attaché par reconnoissance. Il attendoit les plus généreux effets d'une foule de volontaires qui brilloient de l'éclat de la jeunesse. de la naissance et de la valeur. Dans cet instant parut être justifiée la remarque d'un ancien écrivain: « Que jamais il ne s'est ras-» semblé sur aucune part de la terre d'armées, » sans qu'il y eût quelques Français. »

L'Angleterre, éloignée de toute crainte, parut encore jalouse d'augmenter le nombre de ses ennemis; elle déclara la guerre à la Louis XVI. Hollande : rarement un acte d'injustice fut 1780 appuyé sur des prétextes aussi frivoles. Le ministère anglais prétendit qu'un particulier nommé Lambert avoit été pris à bord d'un paquebot américain; que ce prisonnier se rendoit à la Haye avec le titre d'ambassadeur ; que l'on avoit trouvé dans ses papiers un traité de commerce et d'amitié entre les Étatsgénéraux et les États-unis. Inutilement l'ambassadeur de Hollande à la cour d'Angleterre, demanda-t-il que les preuves de l'accusation fussent mises sous ses yeux et qu'on lui accordat la permission d'y répondre. Les hostilités commencèrent contre un ennemi privé de tout moyen de défense et qui n'avoit aucun préparatif à opposer. En peu de semaines, les bâtimens hollandais tombèrent au pouvoir des vaisseaux et des corsaires anglais. Les désastres de la république furent aggravés par les efforts même qu'elle fit pour armer une flotte, après des pertes aussi considérables.

> Le roi d'Angleterre, afin d'aiguillonner par l'avidité le zèle de ses sujets, leur fit l'abandon de ses droits sur les marchandises qu'ils pourroient enlever dans les colonies hollandaises. Rodney et le général Vaughan, animés par cette déclaration, courrent se venger sur les îles de Saint-Eustache, de Saint-Martin et de Sabbat, de l'affront qu'ils avoient essuyé à Saint-Vincent. Plus généreux, ils eussent été fiéchis par la foiblesse qui ne

leur opposoit pas même une ombre de résis-Louis XVI. tance; mais aveuglés dans leur colère et dans 1780 leur cupidité, ils autorisèrent le pillage et la violence. Les habitans furent accablés d'ontrages , succombèrent sous le fardeau des exactions, et virent prendre la route de l'Europe à trente-deux navires chargés de leurs dépouilles. Les fruits de tant d'injustices et de tant de cruautés ne tournèrent pas au profit des spoliateurs. Ces richesses marchoient sous l'escorte de quatre, vaisseaux de guerre aux ordresdu commodore Hoghan. A quarante lieues du cap Lézard, le convoi fut rencontré par le comte de la Mothe-Piquet qui marchoit avec six vaisseaux. Les Anglais n'eurent pas la hardiesse de lutter avec des forces peu supérieures. Ils prirent la fuite sans même tirer un seul coup de canon. Le général français leur donna chasse à toutes voiles, mais il ne put les atteindre. Vingt-six bâtimens et deux corsaires furent conduits à Brest.

La France avoit, peu de mois auparavant, vu refluer daus ses ports, des prises dont la perte frappoit d'un coup sensible le commerce de sa rivale. Cinq vaisseaux des Indes Orientales et cinquante des Indes Occidentales, vogucient avec une entière confiance sous la protection du Ramillies, vaisseau de ligne, et de deux frégates de trente canons. Ils tombèrent au milieu de la flotte combinée et furent enlevés, tandis que le Ramillies et les

Louis XVI. deux frégates s'échappèrent, grâce à la vi-

Les corsaires français obtinrent une foule par la perte du brave Royer. Une dévorante ambition avoit remplacé son courroux réfléchi. Malgré les efforts de ses seconds, il s'obstina dans la résolution de fondre avec trois bâtimens armés de vingt-huit canons, sur quatre frégates anglaises. Ses derniers regards virent la fuite des ennemis; mais peu d'houres après cet avantage, il mourut de ses blessures.

Ces doubles efforts sur la mer et sur la terre durant le cours de la campagne, n'amenèrent aucun implot. Les Français séduits par des emprunts qui épuisoient sourdement les ressources de l'état, se livroient à la sécurité et à l'enthousiasme. Les salons, les assemblées publiques, et les chaires elles mèmes, répétoient les louanges exagérées de Necker. Le roi porté à l'économie par un penchant naturel, dissimuloit peu sa vive satisfaction.

Le directeur des finances trouva dans ces suffrages unanimes, le crédit nécessaire pour renverser deux hommes qui entravoient sa marche.

Le zèle constant et les longs services de M.r de Sartiues, le défendirent mal contre l'antipathie d'un adversaire qui représentoit que le département de la marine avoit coûté dans une seule année cent dix millions pour les dépenses ordinaires, seize de dépenses Louis XVI. secrètes et dix-sept en constructions.

Le comte de Maurepas avoit procuré le ministère de la guerre au prince de Montbarrey, dont la femme issue de l'illustre maison de Mailly se félicitoit hautement de l'avantage d'appartenir aux Phelipeaux. Mais l'humeur personnelle du vieillard, l'empêcha de mettre du feu dans la défense de sa créature. Le prince de Montbarrey , homme aimable et d'une grande affabilité, chéri pour son empressement à obliger, connu par sa conduite brillante à la tête du régiment de la Couronne, et depuis inspecteur du premier ordre; mais facile, voluptueux et prodigue, gênoit l'homme qui alors jouissoit d'un crédit irrésistible, et qui eut l'art de lui inspirer assez de crainte pour lui faire donner sa démission.

Necker sentit combien il étoit nécessaire que des choix étayés des suffrages du public justifiassent ce grand effet de sa prépondérance. Le nrarquis de Castries fut appelé au ministère de la marine, et le marquis de Ségur à celui de la guerre. On applaudit à l'élévation de deux hommes qui avoient acquis dans les armées, des titres glorieux à l'estime et à la considération; l'un et l'autre s'écloient pendant la paix adonnés à l'étude : peu satisfaits de se distinguer par leurs connoissances, par leur amour du travail et par leur esprit d'ordre, ils inspiroient le respect par leurs vertus.

Louis XVI. Mais le marquis de Ségur, austère par goût

1780 et par principes, négligeoit peut-être trop les
grâces extérieures. Le marquis de Castries
avoit reçu de la nature les dons les plus heureux. Sa physionomie, son maintien, ses
discours, sa franchise, sa délicatesse, sa valeur
et sa galanterie offroient en lui l'image et le
modèle de ces chevaliers si utiles à la patrie,
si chers à la heauté et si admirés parmi

Ce fut à cette époque que tous les peuples de l'Europe donnèrent indistinctement des regrets à la mort de Cook. Ce navigateur célèbre par ses nombreuses découvertes et par les grands progrès que ses voyages préparèrent à la géographie, ne fut redevable qu'à lui-même de toute sa renommée. Réduit par un défaut absolu de fortune au malheur de consacrer sa première jeunesse aux travaux des mines, il fut arraché à ce métier pénible et mal sain par la violence de la presse. Distingué bientôt de la foule des matelots , il parvint à la place de maître d'équipages, d'après le choix éclairé du capitaine Hugues-Palmer. Donné par ce même capitaine au général Wolf qui avoit besoin d'un homme instruit , calme et courageux , il mérita de monter de grade en grade jusqu'aux premiers emplois. Sa vaste réputation s'établit sur des bases inébranlables; il joignit le génie aux connoissances , la bravoure à l'humanité , la vertu à la piété. Son exactitude à remplir ses

fonctions d'homme employé par l'état, ne Louis XVI. le détournerent jamais de ses devoirs domesti- 1780 ques. Epoux d'une jenne personne dont il étoit le parrain et le bienfaiteur, on l'entendit répéter avec attendrissement à l'heure où pour la dernière fois il s'embarquoit : « Le prin-» temps de ma vie a été orageux; mon été » est pénible ; mais je laisse dans ma patrie » un fond de joie et de bonheur qui embellira » mon automne. » Cette douce espérance ne se réalisa pas. Sur la fin de son troisième voyage, Cook débarqua dans la baie de Cara-Cossa dans l'île d'Owyhée. Les habitans le massacrèrent et mirent son corps en morceaux. Ses compagnons ne purent venger son trépas, ct recueillirent à grand'peine quelques - uns des membres d'un homme dont la perte étoit irréparable. Louis n'avoit point attendu l'époque de cette douloureuse catastrophe; pour témoigner sa haute considération pour le voyageur auglais. Sans autre impulsion que celle de sa magnanimité, il avoit ordonné « aux capitaines de ses vaisseaux de respecter le pavillon de Cook, et de prodiguer à ce grand homme tous les secours dont il pourroit avoir besoin.

Les premiers jours de l'année furent marqués par une de ces entreprises hasardeuses, dont la réusite fait quelque lois pardomer la témérité; mais qui conviennent toujours mieux à des chefs d'aventuriers, qu'aux souverains d'un grand état. Le baron de Rule-

Louis XVI. court qui, durant un petit nombre d'années, 

1781 n'avoit occupé qu'une lieutenance de cavalerie dans le régiment de Royal, demanda 
l'aveu du ministre de la guerre pour lever 
une légion, avec laquelle il promettoit de 
faire la conquète de l'ile de Jersey. Son offre 
acceptée, le corps fut formé à Dunkerque; 
quelques déserteurs, des vagabonds et plusieurs misérables tirés des prisons complétèrent ce rassemblement (1). L'éclat de sa 
destination sembloit ainoncer que le gouveruement avoit la coupable intention de se dé-

barrasser d'un fardeau incommode.

Rulecourt à la tête de huit cents hommes exécute sa descente sans épronver aucune résistance de la part des postes de milice; repousse quelques troupes de ligue, franchit des chemins affreux, et se rend maître de Saint-Hillier, capitale de l'île. Le gouyerneur

<sup>(</sup>i) Je me rendis de Béthune à Dunkerque pour voir ce nouveux corps; je le trouvai seste beau, bien teum, instruit d'une mauière surprenante. Le baron de Balecourt, que les autres chés de la gaminon regardonest avec l'air du mépris, étoit un homme actif, intelligent et décidé. Il me fit remarquer un changement qu'il avoit introduit dans l'ordre bataille. Contre l'unage reen, les plus petits hommes de sa l'éjon formoient le premier rang; ceux d'une taille moyenne se trouvoient au centre, et les plus grands dominoient au troisième. Le feu, à ce qu'il m'assura, devoit être plu just et besucoup mieux nourri. D'ailleurs il parloit avec une chaleur entrainante. Je démélai blenité as ferme résolution de s'ouvrir la route d'une grande fortune, ou de trouvre la mort qui paroissoit être à ses yeux préférable à l'obscarité.

Corbelt, arrêté dans son lit, signe une capi- Louis XVL tulation pour l'île entière, qui la soumet à 1781 l'autorité du roi de France. La terreur qu'inspiroit la persuasion que Rulecourt commandoit l'avant-garde d'un corps de cinq mille hommes, se dissipa lorsque les premiers rayons du jour laissèrent apercevoir qu'aucun navire ne paroissoit en mer. Le major Person rassemble trois régimens et appelle les milices. Le capitaine Aliwan fait jouer l'artillerie du château Elemible où il commandoit. Les Français assaillis par des ennemis infiniment supérieurs, se défendent avec audace. Rulecourt refuse de poser les armes. Ce n'est qu'après sa mort que deux cents hommes, les seuls qui lui survécussent, se rendirent prisonniers.

Toutes les puissances belligérantes semblèrent annoncer par la grandeur de leurs efforts, le désir de frapper des coups décisifs. En Europe, le comte de Guichen partit de Brest pour chercher dans le port de Cadix don Louis de Cordova. Les forces combinées présentèrent par leur réunion cinquante-deux vaisseaux de ligne et vingt-sept frégates. Cette flotte redoutable vint croiser à la hauteur des Sorlingues. L'amiral Darby commandoit près de ces parages vingt-trois vaisseaux; il se hâta de chercher un refuge dans le port de Torbay.

L'Angleterre trembla de toucher au moment de l'une de ces invasions qui lui paLouis XVI. roissent toujours si redoutables. La fortune fit 1781 déclarer les élémens en faveur des insulaires. Une tempête volente tourmenta les flottes française et espagnole : toutes deux également maltraitées rentrèrent dans leurs ports respectifs.

Pendant le cours des manœuvres menacantes, mais infructucuses de la flotte combinée, le duc de Crillon, sous l'escorte de deux vaisseaux de ligne, conduisit à Minorque et débarqua sur les côtes de cette île, dix mille Espagnols, Le général Falkenheim amena quatre mille Français, Le général Murray concentra ses moyens de défeuse dans le fort Saint-Philippe. Commandant une garnison de trois mille Anglais ou Hanovriens, il se vit, après d'assez longs efforts, dans la nécessité de se rendre et de subir la loi d'une capitulation qui le constituoi prisonnier.

Les Anglais mirent de l'orgueil à dissimuler es ergrets que la perte de Minorque leur cau-soit : ils tournèrent en dévision la lenteur avec laquelle les Espagnols poussoient les approches de Gibraliar. Le gouverneur de cette redoutable forteresse, rien résolut pas moins d'arrêter des progrès qui pouvoient à la longue devenir alarmans. Avec une partie de sa garmison ; il forma trois colounes. Chacune d'elles étoit composée d'une avant - garde de grenadiers , d'une troupe de pionniers et d'une escounde d'artilleurs - artificiers. Toutes trois se mirent en mouvement à l'entrée de la nuit;

l'irruption fut si rapide et si vigoureuse, que Lonis XVL les Espagnols cédèrent après une foible résis- 1781 tance. Aussitôt les pionniers entreprirent la ruine des ouvrages, et les artificiers les livrèrent aux flammes. Une demi- heure étoit à peine écoulée, que deux plateaux chargés de trois mortiers, trois batteries de six pièces de canon se découvrent ; toutes les lignes d'approche, les baraques et les magasins furent saccagés et livrés aux flammes. On encloua les mortiers et les canons. Les Espagnols retirés derrière les retrauchemens du camp de Saint-Roch, demeurerent spectateurs immobiles de ces désastres; ils reconnurent avec effroi combien étoit habile et redoutable l'ennemi qu'ils avoient à combattre dans la personne du général Hélyot, dont l'humanité relevoit les talens et la valeur. Par ses ordres, les Espagnols blessés reçurent des secours ; les prisonniers n'eurent qu'à se louer de la bonté de ses traitemens, et lui - même s'exposa pour dérober un grand nombre d'infortunés aux fureurs de l'incendie.

L'active intelligence du marquisde Castries, vivifia le corps entier de la marine. Sur toutes les mers, le pavillon français imprima pour le moins du respect. Le ministre voulut présider au départ des forces navales qui se dirigeoient contre l'Amérique et contre les Indes. Jamais spectacle plus pompeux ne s'offrit à l'admiration. Par un temps calme et sans aucun nuage, vingt - six vaisseaux de ligne, т. 5.

Louis XVI. quatre frégates, cinq cutters et deux cents

le commandement du comte de Grasse. Le marquis de Castries, plein d'une noble

Le marquis de Eastries, piein d'une noble confiance, fit, au moyen d'un porte - voix, entendre ces paroles : « Adieu, comte de « Grasse; je vous charge de chercher Rodney, » et lorsque vous l'aurez trouvé, je vous le » recommande. «

Des que la flotte eut gagné la pleine mer, elle forma plusieurs corps séparés. Le comte de Grasse se porta sur les Antillesavec vingtun vaisseaux de ligne, trois frégates, trois cutters et cent quatre-vingts bâtimens de transport : ces forces marchoient en trois divisions. Le comte de Brugnon commandoit la seconde, et le chevalier de l'Espinoux la troisième : les équipages et les troupes de service des vaisseaux, étoient renforcés par huit mille hommes de débarquement. Un vaisseau, une frégate et huit bâtimens se rendirent à Rhode-Island. Le bailli de Suffren avec cinq vaisseaux, une frégate , deux cutters et douze bâtimens, suivit la route des Indes.

Cette riche contrée s'attendoit peu qu'une puissance chassée de ses parages, y vint reparotire avec l'intention de protéger des opprimés. L'amiral français avoit ordre de sauver les colonies hollandaises. Dans son chemin, il rencontra près de la Praya une escadre anglaise qui, sous les ordres du viceamiral Jonhaton, voguoit également vers les

Indes. Le combat s'engagea et se soutint du-Louis XVI. rant plusieurs heures. Suss'en poursuivit sa 1784 marche, tandis que les Anglais surent obligés

de se réparer à Saint-Jago.

Après avoir laissé au cap de Bonne-Espérance des troupes avec des munitions, et mis hors d'insulte cette importante relâche, Suffren se rendit à l'Isle-de-France, où le comte d'Orves avoit rassemblé quelques débris échappés à la ruine des établissemens français. Ces foibles restes grossis des troupes du bailli de Suffren, valurent une armée dont le marquis de Bussy cut le commandement. Les troupes annoncées du Cap, dissérèrent à tel point leur arrivée, que les généraux remirent à l'année suivante l'exécution du plan d'attaque qu'ils s'étoient tracé pour acquérir la prépondérance sur la côte de Coromandel. Hyder-Ali-Khan y combattit les Anglais avec un talent, une valeur et une constance que ce beau climat semble enlever aux hommes; mais l'instruction et la discipline tardèrent peu à reprendre la supériorité; aussi l'intrépide Hyder, après s'être rendu maître de Pondichéry, avoit-il essuvé des revers nombreux.

Trente-six jours avoient suffi au comte de Grasse pour exécuter sa traversée de l'Europe à la Martinique. Rodney pressuroit alors les dernières ressources des malheureux habitans de Saint-Eustache. La flotte anglaise croisoit dans les parages des Antilles, sous les ordres du vice-amiral Hood. Plutôt marin audaLonis XVI. cieux que chef habile, il fondit sur la flotte

1781 française, dans l'espoir d'enlever les hûtimens de transport qui marchoient sous sa protection. Le comte de Grasse reçut avec viguert
les dix-huit vaisseaux ennemis, et soutint leur
attaque durant trois heures, qui suffirent pour
assurer l'entrée du couvoi dans les ports de la
Martinique.

Le vice-amiral se voyant trompé dans ses espérances, prit chasse sur Sainte - Lucie , échappa par la vitesse de sa marche à la poursuite des Français, et reconnut que ses vaisscaux avoient hesoin d'être réparés : d'après ce motif, il chercha un asile dans les ports d'Antigoa et de Saint-Christophe.

Le comte de Grasse, pour mettre à profit l'absence de son adversaire, détacha deux vaisseaux de ligne qui portèrent à Tabago quinze cents hommes aux ordres du maréchal Blanche-Lande. Peu de jours après, la flotte entière appareilla, portant sur son bord trois mille hommes d'infanterie, que le marquis de Bouillé commandoit. Le comte de Grasse signala, aux approches de Tabago, six vaisseaux ennemis qui cingloient à pleines voiles sur l'île, dans le dessein d'y introduire un convoi : il s'avança sur cette escadre , la poursuivit l'espace de quelques lieues, et vint mouiller à la vue de Tabago. Le marquis de Bouillé trouva le chevalier de Blanche-Lande déjà maître de la ville de Scarborough. Le nouveau chef de l'expédition pressa vivement la conquête.

165

Rodney instruit par les vaisseaux échap-Louis XVL pés, qu'une riche colonie étoit exposée au 1781 plus éminent danger, rassembla sa flotte éparse et parut à la tête de vingt-deux vaisseaux de ligne. Malgré la diligence de ses préparatifs , lorsqu'il parvint à la hanteur de Tabago, le général Fergusson, chargé de la défense de cette île avec douze cents hommes de troupes réglées, et avec les milices, s'étoit depuis vingt-quatre heures rendu prisonnier de guerre. Le quart de ses hommes avoit péri. Rodney mortifié de ce contre - temps . s'assura l'avantage du vent, et refusa le combat qui lui fut offert à plusieurs reprises. Le comte de Grasse ramena le marquis de Bouillé à la Martinique, et se rendit ensuite à Saint-Domingue. Il y trouva la frégate la Concorde, détachée par le comte de Rochambeau pour lui amener vingt-cinq pilotes américains . l'instruire des circoustances de la guerre, et lui annoncer le besoin d'un secours de cinq ou six mille hommes. Par la même voie, le comte de Latouche-Tréville marquoit, qu'étant devenu commandant d'une escadre depuis la mort du chevalier de Ternay, il avoit, en avant de la baie de Chesapeak, livré durant deux heures un combat aux Anglais. Cette affaire fort sanglante étoit cependant demeurée trop indécise, pour pouvoir chasser l'amiral Arbuthnot de l'entrée de la baie de Chesapeak .Latouche-Tréville abordé à Rhode-

Island, y avoit déposé les troupes qui étoient

envoyées de l'Europe.

XVI. D'après ces différentes dépèches, le comte 
1781 de Grasse réunit à sa flotte l'escadre aux ordres du chevalier de Monteil, et se ports sur 
la baie de Chesapeak, La Concorde fut dépèchée en avant pour donner avis de l'approche de vingt-huit vaisseaux de ligne, qui 
portoient à bord trois mille cinq cents hommes 
de débarquement, que le marquis de SaintSimon commandoit. Le comte de Grasse s'arrèta dans le mouillage de Linn-Haven, et détacha plusieurs de ses vaisseaux pour protéger 
le débarquement des troupes françaises sur la 
péninsule que forment les rivières de James, 
d'Yorck et la baie de Chesapeak.

Les bâtimens d'observation avertirent, par leurs signaux, de l'arrivée prochaine de vingtsept vaisseaux anglais. Ces forces étoient confiées aux vice-amiraux Green et Hyde-Parker, depuis le jour où Rodney monté sur le Gibraltar, avoit fait route pour l'Europe. Le comte de Grasse s'avanca contre les ennemis ; la bataille fut engagée à quatre heures après midi, et fut interrompue par les ténèbres d'une nuit fort obscure. Le lendemain , les Anglais profitèrent de l'avantage du vent pour se tenir éloignés des Français, et réparer ceux de leurs vaisseaux qui avoient souffert de grands dommages. Le jour d'après, le vent devint favorable aux Français. Les Anglais prirent aussitôt la fuite à pleines voiles. L'ardeur du comte de Grasse le pressoit du désir de poursuivre ses avantages ; mais des réflexions sages

## TROISIÈME DYNASTIE. 167 rent à seconder l'entreprise dont la Lou

l'engagèrent à seconder l'entreprise dont la Losix XVI.
nécessité devoit amener le triomphe de la 1784
cause commune: il se rendit maitre de la baie
de Chesapeak, pendant que ses adversaires
cherchèrent un asile à New-Yorck.

Le siège d'Yorck - Town fixoit tous les regards, et de son succès dépendoit le sort de la guerre. Le lord Cornwallis s'étoit retiré dans cette importante place avec cinq mille hommes d'infanterie de ligne, six cents dragons, douze cents miliciens et un corps d'Américains demeurés fidèles à la métropole. Des redoutes, des bastions, des ravins et des marais opposoient sur tous les points des obstacles à surmonter. Ces moyens de défense se trouvoient soutenus par d'énormes amas de munitions de guerre et de bouche. Sept mille Américains disciplinés, cinq mille hommes de nouvelle levée, et les régimens français de Bourbonnois, de Soissonnois, d'Agénois, de Saintonge, de Gâtinois et de Royal - Deux-Ponts, affrontèrent cette foule de dangers." Le général Washington étoit chargé du commandement. Le marquis de la Fayette resta chef des milices, et le comte de Rochambeau. en apparence simple auxiliaire, cut une grande part à la conduite de toutes les opérations. L'artillerie française déploya sa supériorité accoutumée. Tous ces ouvrages furent renversés en moins de six semaines. Lord Cornwallis privé de l'espérance de recevoir des secours, et témoin du découragement de ses

Loais XVI. troupes, tenta de s'échapper par la mer; mais rendit pour lors prisonnier de guerre « aux » armées combinées des Américains et des » Français. » Une démarche difficile à excuser, livra aux assiégeans six mille et six cents hommes de troupes réglées, huit cents matelots, cent soixante pièces de canon, quarante mortiers, cinquante bâtimens de transport et d'immenses provisions. Lord Cornwallis ajouta cette expression de douleur à sa signature : « Je regrette sincèrement de » n'avoir pu obtenir des articles moins désa- » vantageux ; mais je n'ai rieu négligé pour

Après avoir favorisé une conquête qui donnoit le présage d'une paix prochaine, le comte de Grasse reprit la route des Antilles.

» adoucir les malheurs et les disgrâces des » officiers comme des soldats. »

Le mème jourque sa flotte revenoit grossie d'une escadre que le comte de Barras commandoit, il mouilloit à la Martinique, et le marquis de Bouillé reprenoit Saint-Eustache. Cette attaque se fit sans doute avec une extrême audace, mais elle fut secondée par des hasards heureux. Lorsque le marquis de Bouillé exécuta sa descente, les troupes anglaises étoient sorties du port pour passer une revue: elles furent culbutées avant de s'être mis en état de défense. Les fuyards, dans leur trouble, ne songèrent pas à fermer les portes. Le gouverneur Cockburn fut fait pri-

169

sonnier avec les six cents hommes qui compo- Louis XVI. soient sa garnison. Le marquis de Bouillé 1784. trouva un million que l'on gardoit en réserve jusqu'à l'arrivée des ordres de la cour de Londres : il fit sur-le-champ remettre cet argent aux Hollandais qui le réclamoient comme une propriété soustraite sans droit légitime. Seize cents mille livres provenues du butin enlevé par Rodney et par le général Waughan, furent partagées entre les troupes de terre et celles de mer.

Les îles de Saint-Martin et de Sabba subirent le sort de Saint-Eustache.

La marine française ne cessa de se distinguer dans plusieurs rencontres particulières. Aucune ne parut plus brillante que le combat de la Fée, qui força un vaisseau anglais de soixante-quatre canons à se retirer.

Les Français continuoient à se repaître de la fausse idée qu'ils soutenoient le fardeau de la guerre sans augmenter la détresse de leurs finances. Les emprunts se multiplioient avecexcès. Des conditions séduisantes pour les particuliers, mais onéreuses à l'état, firent promptement remplir neuf millions de rentes viagères. Un enthousiasme général se manifesta lors de la publication du trop fineux compte rendu. Ce compte vanté avec tant d'emphase, n'étoit point une nouveauté digne d'une si éclatante approbation. Tous les contrôleurs-généraux en avoient fait de semblables; mais

т. 5.

Louis XVI on avoit eu la sage précaution de ne point 1781 leur donner de publicité.

L'esprit d'insubordination sit de grands progrès, dès le moment où tout Français se crut le droit d'être initié aux secrets de la fortune publique. Necker enivré par l'encens qu'on lui prodiguoit, dévoila des prétentions jusqu'alors cachées sons le voile d'une feinte modestie. Il demanda le rang de ministre. Maurepas lui répondit : « Quoi ! vous » au conseil, et vous n'allez pas à la messe ! » - Cette répouse n'est bonne ni pour vous » ni pour moi , répartit le ministre genevois : » Sully n'alloit point à la messe, et Sully en-» troit au conseil. » Le vieillard sentit combien étoit ridicule la vanité du parallèle, et se livra à son penchant pour les sarcasmes. Necker offensé donna sa démission ; quoiqu'il eût grévé le royaume d'une dette alarmante . il eut l'assurance de dire : « Je ne regrette » que le bien que j'aurois pu faire et que » j'aurois fait, si on m'en eût laissé le temps. » Sa passion pour la gloire fut cruellement blessée du peu d'éclat de sa retraite. Il ne compara qu'avec une douleur mêlée de dépit, le petit nombre de personnes qui prenoient part à sa disgrâce, à la pompe triomphale de l'exil du duc de Choiseul.

La duchesse de Guémené se trouva témoin de l'embarras du comte de Maurepas, qui, dans son imprévoyante légéreté, n'avoit point songé au successeur qu'il donneroit à Necker; elle proposa M. de Fleury, qui fut sur-le-Louis XVI. champ accepté. Doné d'un esprit délié, d'un 1784 caractère aimable, et d'une grande réserve, il ménagea les parlemens, sut plaire à la cour, et tint quelque temps une marche peu brillante, mais sûre, entre les impôts et les emprunts. Malheureusement la médiocrité de ses talens dans la partie des finances, donnoit peu d'espérance dans ses ressources.

Les troubles du Brabant réclamèrent la préseuce de Joseph, et il profita de cette circonstance pour revoir une sour chérie. Le second voyage de l'empereur fit fermenter avec une nouvelle force, les soupçons et la défiauce que le premier avoit produits. Monarque ambitieux et absolu, il sollicita vivement la reine de ne pas restreindre ses vues à la parure, a ux amusemens et aux succès d'une femme aimable: il lui présenta comme l'unique but de ses projets et de son ambition, une influence sans rivalité sur l'espeit de son époux : il lui persuada que l'honneur do régler les destinées du royaume devoit lui appartenir tout entier.

L'antique amour que les Français étoient en possession de porter à leurs rois, parut reprendre un nouvel essor au moment de la naissance d'un Danphin. Paris et les provinces s'abandonnèrent aux éclats d'une vive alégresse. Verssilles se fit particulièrement distinguer par des transports que la reconnoissance justifioit. Losis XVI. Le comte de Maurepas, après avoir langui 17<sup>51</sup> plusieurs mois an-dessous de sa frivolité accoutumée, expira sans que ses mains défaillantes se fussent dessaisies du timon de l'état. Ses derniers conseils persuadèrent à Louis, que le comte de Vergennes méritoit d'être honoré d'une grande confiance.

> A peine le Mentor si peu digne de son anguste pupille, venoit-il de descendre dans la tombe, que la mort enleva l'archevêque de Paris.

Les pauvres et les infortunés se couvrirent d'un deuil honorable à la mémoire de ce prélat, dont la baute piété et le zèle ardent l'avoient mis au rang des anciens pères de l'église dans ses jours de triomphe et de prospérité. Son caractère inflexible et l'austérité de ses principes , le rendoient peu propre à maintenir le calme dans un temps de corruption. Plus d'une fois il prétendit employer des armes qui avoient perdu toute leur force. De longs débats avec les jansénistes, les philosophes, les parlemens et la cour, lui fournirent de nombreuses occasions de déployer une énergique grandeur. Ses vertus forcoient au respect ses nombreux adversaires. Jean-Jacques le combattit, le pressa par ses argumens, le montra digne de reproches et de louanges, mais le rendit immortel. La lettre à « Christophe de Beaumont, » archevêque de Paris , » est peut-être celui de tous les écrits du citoyen de Genève, qui

La conquête de Minorque exaltoit les imaginations, et les enflammoit du désir de voir prendre Gibraltar. L'opinion publique sembloit annoncer que la même main pouvoit seule cueillir cette palme importante. Le duc de Crillon recut le surnom de Mahon, et prit le commandement du camp de Saint-Roch. Les troupes françaises vinrent aug- 1782 menter celles des Espagnols; et leur intrépidité naturelle fut animée par la présence de deux princes du sang, le comte d'Artois et le duc de Bourbon. Charles III pressa contre son sein vénérable et mouilla de ses larmes. les rejetons de son illustre race. Le titre de parrain l'attachoit par des liens plus étroits au comte d'Artois, avec qui, l'étiquette établie par l'ombrageux et superbe Philippe II, lui refusa la jouissance de manger. Un homme distingué par la force de son

imagination, l'étendue de ses connoissances, la franchise de son humeur et le feu de sa belle ame, accourut dans l'attente de voir employer les redoutables moyens d'attaque qu'il avoit imaginés à la suite de grands travaux dirigés par une longue expérience. Darson, colonel dans le corps du génie, se rendit garant de la prise de Gibraltar. Nous ne nous occuperons point à développer les détails relatifs, soit à la construction, soit aux mouvemens, soit aux désastres des batte-

Louix XVI. ries flottantes. L'amitié, l'estime et l'admira1782 tion pour leur célèbre inventeur, sont trop
profondément gravées au fond de notre cœur,
pour laisser place à l'impartialité: nous craindrions de voir des jalousies, des noirceurs,
là peut-être où il n'exista que doutes et défaut
de lumères.

On construisit dix batteries flottantes dans le port d'Algeziras; elles mouillèrent à Puentede-Jorga; elles surprirent par leurs marches, et s'embossèrent en présence du fort de Gibraltar. Elles firent un feu terrible que le duc de Crillon étoit chargé de soutenir avec cent quatre-vingt-treize bouches à feu. L'artillerie des assaillans tonnoit depuis cinq heures du matin et l'espérance naissoit, lorsque le général Helyot démasqua des batteries à boulets rouges qui furent servies avec une étonnante vivacité. Trois des batteries flottantes furent embrasées. La faute inexcusable de n'avoir pas placé des bâtimens propres à les remorquer, rendit leur perte inévitable. Un esprit de vertige égarant les Espagnols, ils mirent eux-mêmes le feu aux sept batteries qui n'avoient pas encore soussert. Les conceptions du génie, les travaux de plusieurs mois et des sommes prodigieuses furent perdus en un instant. On ne recueillit de tant d'efforts que des regrets et des querelles.

Sous les yeux des assiégeans abattus et lumiliés, l'amiral Howe débarqua des approvisionnemens considérables. Le duc de Crillon surmontant l'intrépide opiniatreté que le brave Louis XVL Crillon sembloit lui avoir transmise, leva le 17<sup>82</sup> siége de Gibraltar. Le général Helyot obtint dans sa patrie les homeurs les plus distingués, et l'histoire placera toujours son nom au rang de ceux des plus grands hommes du dixhuitième siècle.

Les mers de l'Europe n'offrirent aux Français aucuns motifs de consolation. A cinquante licues d'Ouessant, l'amiral Kempenfeld rencontra les convois destinés à porter des raffraíchissemens de toute espèce aux Antilles et aux Indes : ils marchoient sous l'escorte du comte de Guichen avec dix vaisseaux, et du marquis de Vaudreuil avec huit. Un coup de vent contraria les manœuvres des Français, fit périr dix bâtimens chargés de tyoupes et dispersa les convois qui rentrérent dans les ports de France. Le marquis de Vaudreuil eut l'honneur de sauver plusieurs navires et de les conduire à la Mortinique avec sa division.

L'amiral Howe, suivi de trente-quatre vaisseaux de ligne, se rendit le dominateur de l'Océan depuis la Manche jusqu'à l'entrée de la Méditerranée. Cet appareil de puissance ne suspendit et u'empécha point la jonction de la flotte de Brest et de celle des Espagnols; mais les forces combinées avoient échoué dans leur dessein d'empêcher le ravitaillement de Gibraltar.

L'amiral anglais revenant de cette heureuse

Louis XVI. expédition , fut assailli par le comte de la 1732 Mothe-Piquet qui montoit l'Invincible. Une affaire générale s'engagea, près du cap Spartel sur les côtes d'Afrique. Quoique don Lonis Cordova secondat l'ardeur du comte de la Mothe-Piquet pour rendre cette bataille décisive, l'amiral Howe eut l'habileté de se dégager après une canonnade de huit heures, de gagner les iles de Madère, et de maltraiter assez les alliés pour que dans l'impuissance de le poursuivre, ils vinsseut à Cadix réparer les dommages qu'ils avoient soufferts.

L'Amérique étoit devenue le principal objet de l'intérêt des antres parties du monde. De cet empire colossal qui avoit un instant flatté leur orgueil, les Auglais ne possédoient que Charles-Town , New-Yorck et Savannah. Le comte de Kersaint avoit repris, en faveur des Hollandais, les établissemens placés sur les rivières d'Esseguibo, de Demerari et de Berbiche. Le marquis de Bouillé venoit de s'emparer des îles de Saint-Christophe , de Mensarat et de Nevis. La prise de Saint-· Christophe s'étoit fait remarquer par la combinaison habile et audacieuse de l'amiral Hood qui, malgré l'infériorité de ses forces. combattit le comte de Grasse, s'approcha de l'île attaquée, se saisit du principal mouillage et s'y embossa en face d'une flotte de trente-un vaisseaux. La gloire acquise par l'amiral ne ralentit pas les progrès des assaillans. Le chevalier de Flechin, par une attaque aussi vigoureuse que bien conduite, força la Louis XVL garnison à se rendre prisonnière.

Vingt mille hommes de troupes réglées françaises et espagnoles, se préparoient pour l'exécution d'une entreprise qui opposoit de grandes difficultés, mais laissoit entrevoir d'inappréciables avantages. Le marquis de Bouillé attendoit tout de la confiance du soldat. Don Galvès annouçoit le vœu de le seconder sans aucun souvenir de rivalité nationale. On s'étonna d'abord de l'immensité des préparatifs; bientôt la conquète de la Jamaïque se montra certaine; tout-à-coup Rodney reparut aux Antilles et prit le commandement des mains de l'amiral Hood.

Deux hommes ardens, intrépides et dévorés de la soif de la réputation, ne pouvoient demeurer long-temps trauquilles en présence. Le comte de Grasse ne se souvint pas que l'exécution du projet qui lui avoit été confié demandoit tous ses soins : il engagea un combat près de la Dominique. Dans cette rencontre l'avant-garde de la flotte auglaise fut fort maltraitée, et le lendemain les Français firent voilé sur la Gnadeloupe.

Le comte de Grasse parul se soumettre à une fatalité désastreuse. Il reconnoissoit l'importance de se rendre à Saint-Domingue, où l'attendoient douze vaisseaux espagnols et les vingt mille hommes qui, y étoient rassem; blés. Par 'un contre - temps qui devint funeste, le Zélé aborda pendant la nuit la

T. 5, 2

Louis XVI. Ville-de-Paris , brisa deux de ses mâts et 1782 ne put poursuivre sa marche. A la pointe du jour, il se trouva hors de vue. L'amiral eut la foiblesse de penser que l'honneur lui prescrivoit de tout tenter pour la conservation d'un vaisseau. Il donna le signal de s'avancer sur les Auglais, fit remorquer le Zélé par la frégate l'Astrée et commença une bataille que la prudence lui intérdisoit de livrer. La rare intrépidité que le comte de Grasse déploya, ne put contrebalancer les manx qu'entrainoit sa précipitation. Trente-quatre vaisseaux français soutenoient avec égalité les efforts de trente-sept vaisseaux anglais, lorsque Rodney exécutant une manœuvre étonnante par sa promptitude, comme par sa hardiesse, rompit la ligne française et la mit dans une entière confusion. L'affaire cessa d'être générale et se prolongea quelques heures avant que les Anglais remportassent une victoire complète.

Le vaisseau amiral la Ville-de-Paris, combattit quatre vaisseaux anglais et fut si mal traité avant que d'amener son pavillon, que les soins employés pour le conserver ne purent y parvenir. La Gloire eut la même destinée. L'Ardent, le César et l'Hector demeurèrent au pouvoir des ennemis.

Le marquis de Vaudreuil rassembla les principaux débris de la flotte vaincue, et conduisit dix-nent vaisseaux à Saint-Domingue. Le chef d'escadre Bougainville vint l'y joindre avec sa division qui s'étoit regréée à Saini-LoutXVI. Eustachc. Le Caton et le Jason avec les 1782 frégates l'Amable et la Cérès, prirent chasse sur la Guadeloupe. L'amiral Hood les ren-

contra, les attaqua et les enleva.

Les Français s'exhalèreut en plaintes amères contre le général vaincu, dont les Anglaisadoucirent la captivité par tous les égards dus « à » son rang, à sa bravoure et à sa situatiou. » Des règrets unanimes furent donnés à la perte de deux officiers d'un mérite reconnu, l'amiral Kempenfeld et le capitaine la Clochetterie.

Les revers que les Français éprouvoient en Amérique, ne portèrent point sur les forces que le marquis de Vandreuil confa au capitaine la Peyrouse. Ce célèbre marin partit avec le Sceptre de soixante-quatorze canons, que soutenoient deux frégates de trente; il emporta dans la baie d'Hudson les forts d'Yorck, de Severn et de Gal, dont les gonverneurs augmentèrent le nombre des prisonniers. Le commerce d'Angleterre eut à regretter la perte de plusienrs millions. Le habitans de Quebec se réjouirent des circonstances qui les rapprochoient du théâtre où la valeur de leurs anciens maîtres se déployoit.

La patrie dut au bailli de Suffren les plus précieux adoucissemens à tant de désastres et de regrets. Cet illustre officier après avoir reçu le commandement des mains du comte Louis XVI. d'Orvès mourant , chercha sur la côte de 1782 Coromandel l'amiral Hugues, que ses forces de mer, ses ressources sur le continent et ses talens muris par l'expérience, rendoient un adversaire redoutable.

Quatre combats signalèrent la campagne des Indes. Le premier à la hauteur de Madras. ne fut interrompu que par l'obscurité de la nuit ; le second devant l'île de Provedien , dura sept heures ; le troisième à la vue de Negapatan ne se soutint que pendant deux heures, et d'après la violence des vents le quatrième proche de Tringuemaille forca les Anglais à la retraite. Ces quatre journées restèrent indécises : elles causèrent même assez de perte aux Français, pour que le bailli ne poursuivit pas le siége de Negapatan ; mais il se dédommagea par la prise de Trinquemaille et de Goudelour.

La première de ces conquêtes retourna aux Hollandais, tandis que la seconde valut aux Français l'avantage d'un port où ils pouvoient se mettre à l'abri de toute insulte. La saison rigoureuse de l'hivernage sépara deux ennemis qui se cherchoient avec ardeur, et se combattoient avec acharnement. Le bailli trouva une retraite dans l'île de Sumatra, et l'amiral Hugues répara ses vaisseaux à Bombel.

Loin des Indes, les disgrâces de la marine française s'accumuloient sans interruption. Le Scipion après avoir soutenu un combat opiniâtre contre deux vaisseaux anglais, échoua Lonis XVIsur un rocher, au moment où il jetoit l'ancre 1782 dans le Port-à-l'Anglais de Saint-Domingue. Le comte de Grimoard eut la consolation de sauver son équipage, et en même temps le malheur de perdre le vaisseau sur lequel îl

Le Magnifique se brisa en entrant à Boston. Le congrès offrit pour dédommagement et pour gage de sa reconnoissance, l'Amérique de soixante et quatorze, le premier vaisseau de ligne construit dans les chantiers de l'Amé-

avoit combattu avec gloire.

rique.

Le chevalier de Borda défendit avec une audace presque inconcevable, le Solitaire contre une escadre de huit vaisseaux anglais.

Les états de la province d'Artois remirent au capitaine Fabre, une frégate construite à grands frais, armée de cinquante canons, doublée en cuivre et montée par une élite de volontaires. Les prises que devoit naturellement amener ce superbe corsaire, furent destinées à fournir aux frais d'armemens successifs. Le capitaine Fabre, si renommé par une foule d'actions glorieuses et une bravoure qui tenoit de la témérité, qui montroit avec complaisance l'épée qui lui avoit été offerte par le roi en récompense de l'un de ses exploits, se rendit lachement à la vue des côtes : bientôt humilié de cet acte de foiblesse, il ne put supporter une vie déshonorée, et se donna la mort avec autant de violence que d'éclat.

Lonis XVI. Le caractère national sembla pniser dans 1952 cette longue suite de revers, une nouvelle énergie. Monsieur et le comte d'Artois offrirent au roi un vaisseau de cent dix canons. Les états de Bourgogne, la ville de Paris, les négociaus de Lyon, de Bordeaux et de Marseille, les fermiers-généraux et les receveurs-généraux suivirent un si noble exemple : les gardes-du-corps signalèrent leur zèle par une souscription qui présenta des sommes considérables. Louis fut sensible à ce dévouement général; mais il pensa que la dignité de sa couronne ne lui permettoit pas d'accepter.

Le clergé fit don de quinze millions pour les besoins de l'état, et d'un million consacré au soulagement des matelots blessés, des femines et des enfans des matelots morts à la querre. Ce dernier acte de bienfaisace fit naître une généreuse émulation dans plusieurs villes. Marseille distribua trois cents mille livres, et Bordeaux cent mille.

Une profusion sans mesure infestoit tons les départemens, engloutissoit les revenus et forcoit d'employer des ressources onéreuses. Plusieurs édits bursaux furent publiés; un troisieme vingtième commença en mil sept cent quatre-vingt-trois, et se prolongea trois ans après la conclusion de la paix. Dix-sept millions de rentes viagères vinrent grossir la dette nationale.

L'attention du cabinet de Versailles fut distraite de ces objets importans, par le soin d'étousier les débats survenus dans une petite LonixXVI.
république. Genève, loin de jouir en paix de 1782 son aisance, de perfectionner son industrie et de goûter les douceurs d'un repos garanti par des voisins puissans, se livroit aux inquiétudes et à l'aigreur des discussions qu'entralue la démocratie. Le roi de France, le roi de Sardaigne et le canton de Berne, ne dédaignèrent pas de rétablir le calme parmi des voisins turbulens. Un corps de douze mille hommes marcha sous les ordres du comte de Jaucourt, et pie rencontra aœune résistance.

Dès que Genève eut ouvert ses portes, les coustes de Jaucourt et de Marmora, messieurs Steiger et de Watteville se firent reconnottre en qualité de ministres plénipotentaires de Jeurs souverains respectifs. Un édit de pacification accorda une amnistie, et ne prononça l'exil que de dix-neuf des instigateurs des troubles les plus animés.

La France, victime du désordre, de l'ineptie et des malversations d'une foule d'hommes corrompus, s'abymoit sous le gouvernement d'un monarque vertieux, qui s'interdisoit les goûts dispendieux, hornoit ses besoins personnels, et s'imposoit à chaque instant de nouveaux sacrifices; mais les plaies du royaume s'envenimoient à tout instant, sans que la grandeur du mal fût sonpconnée. Tous les souverains pensoient encore que Louis occupoit le premier des trônes; que Paris brilloit au-dessus de toutes les capitales; aucune ne

Louis XVI se permettoit même l'espoir de l'égaler : la 1782 cour de Versailles étoit encore universellement regardée comme le séjour du goût, de la magnificence et de la politesse : Catherine elle-même séduite par l'illusion générale, voulut que l'héritier de son vaste empire visitat des lieux si renommés. La Seine vit sur ses bords, l'homme que les destins appeloient « à l'honneur imposant, mais périlleux, de s'asseoir quelques instans sur le trône de Pierre-le-Grand, pour en être bientôt précipité. Sous le nom de comte du Nord, il mérita des éloges par son esprit, ses lumières et a son éloquence ; pendant que la beauté, la douceur et la bienfaisance de son auguste compagne, captivoit tous les suffrages.

> Différentes villes possédèrent ces intéressans voyageurs : nous vimes à Béthune le comte du Nord entrer avec une étonnante sagacité dans tous les détails militaires.

Les ministres conservant quelque étincelle des sentimens de la grandeur qui appartient à la France, pensèrent que la paix devenue nécessaire, devoit être amenée par le développement de forces redoutables. Un 1783 emprunt de deux cents millions vivifia les préparatifs de cette mesure. Le marquis de Bussy ajouta aux moyens du bailli de Suffren, trois vaisseaux de ligne, une frégate et deux mille cinq cents hommes de troupes réglées.

Ce renfort amenoit des munitions de toutes

les espèces.

Le chevalier de Viallis sortit des ports de Louis XVL France avec neuf vaisseaux de ligne et trente 1783 bâtimens de transport : il déposa sept cents hommes sur le continent de l'Amérique. Lors de l'arrivée de ce secours, les Anglais réduits à la ville de Savannah, avoient humilié leur

Le comte d'Estaing promu au rang de généralissime des armées navales de France et d'Espagne, surveilloit à Brest un très-grand armement, attendoit dix vaisseaux de la Hollande, et formoit le dessein d'aller chercher à Cadix la flotte espagnole. Un armistice entre les puissances belligérantes suspendit

fierté jusqu'à proposer un accommodement.

ces projets.

Aux symptômes trop certains d'une paix qui le reléguoit dans une inaction si opposée à son humeur, le duc de Crillon accourt en France et s'adresse au roi : « Que votre ma-», jesté me confie le commandement d'une » descente en Angleterre, et j'offre ma tête, » si dans trois mois je n'apporte pas à ses » pieds les clefs de Londres. - Que ferai-je » de votre tête! Quant aux clefs de Londres , » si je les avois, je me haterois de les rendre » au souverain légitime. » Ce vœu exprimé avec l'accent de la bienveillance, aunonçoit la conclusion d'un traité définitif.

Les négociations furent entamées , suivies et terminées à Versailles. Le comte de Vergennes et Sir Albert Fitz-Herbert réglèrent les intérêts de la France et de l'Angleterre. Louis XVI. Le comte d'Arenda agit comme plénipoten-1783 tiaire de l'Espagne, John Adams, le docteur

tiaire de l'Espagne. Joni Adams, le tocteur Franklin John Jey et Henri Lawrence remplirent les fonctions de députés de l'Amérique. Les Hollandais eurent à vaincre des difficultés particulières; mais l'intervention amicale du roi, amena des articles que siguèrent à Paris le duc de Manchester, au nom de la Grande - Bretagne, et M.º l'Estevenon de Berkenrood et Gérard de Brantzen, deux ambassadeurs des États-généraux.

En Amérique, la France rendit les îles dont elle s'étoit emparée, recouvra l'île de Sainte-Lucie, et fut confirmée dans la possession des îles Saint-Pierre, Miquelon et Tabago. La pêche sur le banc de Terre-Neuvo reçut de nombreuses entraves.

L'Afrique offici à la France la rivière du Sénégal avec ses dépendances; les forts Saint-Louis, Padort, Galan, Acquin et Portendish lui furent rendus, ainsi que l'île de Gorée, dans le même éta toù elle se trouvoit lorsque les Auglais s'en étoient rendus maîtres.

Aux Indes, les Anglais ne laissèrent à leurs rivaux que l'illusion de l'indépendance et de la liberté du commerce sur les côtes de Coronandel et de Malabar. Les plénipotentiaires français reçurent avec joie la restitution des établissemens sur l'Orixa et dans'le Bengale, de Kaerical, du territoire autour de Pondichéry; enfin, des districts de Velanour et Baher. Ces sacrifices' peu importans furent

chèrement compensés par l'insultante permis-Louir XVI.
sion d'entourer Chandernagor d'un fossé pour
l'écoulement des eaux. La seule clause digne
du premier des peuples, porta la suppression
de tous les articles qui avoient eu rapport à
Dunkerque. Le traité tyramique de commerce ne fut point anéanti : l'injustice de la
guerre ne fut donc réparée ni par des victoires éclatantes, ni par une paix glorieuse.
Une faute inexcusable et évidente, porta à
soupconner que quelques-uns des ministres
s'étoient flétris du crime de trahison. « Ce
> traité vendu à l'Angleterre, méconnut les

» restrictions sages que les traités de comnuerce de 1664 et de 1715, avoient su mé-

» nager à la France (1).

Louis, étranger à l'ambition comme à l'amour-propre, et saus alarmes pour l'avenir, jouit de la satisfaction d'avoir assuré l'indépendance d'un peuple nombreux, et de pouvoir se consacrer au bonheur de ses sujets. Au moment où il venoit designer, il dit avec émotion: « Enfin je puis remplir le vœu que » j'ai fait à mon avénement à la couronne, » de rendre mon peuple heureux! »

La révolution de l'Amérique offrit au monde

<sup>(1)</sup> Cette phrase est tirée de l'ouvrage intitulé: Fondation de la quatrième dynastie ou de la dynastie impériale. J'ai cru qu'un auteur estimable dont l'ouvrage est aussi nouveau, scroit en droit de se plaindre, si je ne m'écartois pas de la loi que je me autis imposée de ne pas indiquer les sources dans lesquelles j'ai puisé.

Louis XVI. un spectacle dangereux et un exemple séduc-1783 teur. Des colons s'étoient soulevés contre leur métropole. La politique étroite et envieuse des cabinets, négligea de maintenir la puissance des souverains. Les rois, en suivant cette fausse marche, se préparèrent une foule de contradictions et de disgrâces. En France. cent millions ajontés à la dette nationale, le dépérissement du commerce victime des opérations de la guerre, l'excès des taxes, la licence des opinions et le germe de l'anarchie, furent les tristes fruits de tant d'efforts immenses et dispendieux. Les individus de toutes les classes et chez toutes les nations, s'intéresserent vivement à une trop fameuse émeute. Depuis ce jour, l'esprit d'insubordination fermenta dans tontes les têtes.

Une frégate parlementaire fut détachée pour annoncer aux Indes la cessation des hostilités. La longueur de sa traversée l'empécha de prévenir plasieurs rencontres sanglantes. Hider-Ali , le fidèle allié des Français , étoit mort ; son fils Tipoo-Sath avoit hérité de sa haine contre les Anglais. Les Français jaloux de s'attacher ce jeune monarque , lui envoyèrent plusieurs officiers et un hataillon du fégiment de l'Isle-de-France. Tandis que Tipoo marchoit dans le dessein de reprendre Bednore, capitale de ses états , dont le gouverneur de Bombay s'étoit rendu maître, le conseil de Madras fit marcher contre Coudelour le général Stuart à la tête de cinq infille Euro-

péens et de neuf mille Cipayes, qui menoient Louis XVI. une nombreuse artillerie. 1783

Le renfort envoyé à Tipoo et les maladies avoient réduit les troupes que commanduit le marquis de Bussy, à deux mille Enropéens et à cinq mille Cipayes : cette infériorité de force n'empêcha pas d'opposer aux assaillans une vigoureuse résistance; mais les Cipayes au service de la France ayant presque tous pris la fuite . le conseil de guerre sentit la nécessité d'abandonner les ouvrages extérieurs et de se renfermer dans Goudelour. A la nouvelle du danger que couroit une place importante, le bailli de Suffren accourut à toutes voiles : à l'approche de la flotte francaise, l'amiral Hugues se porta au large et par cette manœuvre il évita le désavantage de combattre sous le vent. Le bailli emprunta douze cents hommes de la garnison de Goudelour, les distribua parmi ses équipages et engagea la bataille. Quinze vaisseaux et la Consolante, frégate de quarante canons, étendirent leur ligne et attaquèrent dix-huit vaisseaux anglais. La nuit seule sépara les combattans. La retraite précipitée de l'amiral Hugues vers la rade de Madras, ne permit pas de douter sur le parti auquel appartenoit la victoire.

Le bailli de Suffren joignit douze cents hommes aux douze cents que le marquis de Bussy lui avoit envoyés. La valeur et les belles dispositions du maréchal-de-camp d'Albignac, 100

Louis XVI. contribuèrent au gain de la bataille livrée 1783 sous les murs de Goudelour. Cette victoire garantissoit un prompt changement dans la situation de la péninsule, lorsque la certitude de la paix fit de part et d'autre poser les armes.

L'ame aimante de Louis puisa dans le bonheur un nouveau degré de bonté. Ses épanchemens donnèrent à une épouse adorée, la plus exclusive prépondérance. La reine exerça un pouvoir qui lui a coûté trop cher, pour que l'historien puisse se permettre de le reprocher à sa mémoire. Les avantages personnels de cette princesse furent secondés pard différentes circonstances: le second voyage de l'empèreur, la joie de posséder un Dauphin et le caractère modéré du comte de Vergennes.

Jalouse d'être l'unique distributrice des grâces et de commander à l'opinion générale, Marie-Antoinette démentit la fierté autrichienne, se para de tous les moyens de séduire, et ne dédaigna pas la nomination des plus médiocres emplois. L'or, les places et les honneurs furent, sans nulle réserve, amoucelés sur les personnes admises dans as société intérieure. Sa prédilection distingua une femme que le public n'a long-temps regardée que comme une favorite; mais qui, dans les épreuves du malheur, s'est montrée digne du titre d'amie. La haine jalouse des courtisans et la rage aveugle de la

plupart des Français, s'acharnèrent sur l'inté-Louic XVI. ressante duchesse de Polignac, lui disputèrent 1783 ses qualités aimables et prétendirent semer des doutes sur l'éclat du nom qu'elle portoit. On feignit d'ignorer que les Polignac, issus d'une famille patricienne de Rome, sont encore révérés dans le Velay comme les rois des montagnes (1).

Le reuvoi du ministre Amelot facilitat l'avancement du baron de Breteuil, qui fournissoit la mesure du pouvoir de la reine. Cet homme d'un esprit au-dessus du commun, plein d'ambition, grand travailleur, et digne d'éloges pour son désintéressement, cachoit sous des formes dures une foule de belles qualités.

Les finances présentoient un cahos impénétrable à toute lumière, et elles livroient les administrateurs au désespoir. M.º de Fleury ne soutint que durant quelques mois un aussi péible fardean. Le roi consultant pluôt ses penchans vertueux, que les calculs et les réflexions, noman M.º d'Ormesson coutroleur-général. Ce magistrat héritier de la pro-

<sup>(1)</sup> Les Polignec remoutent à Sidonius Apollinaire. Avant la freur de la duchesse, ils occupiont aux état du Languedoc le rang honorable de viconte de la noblesse : cet ordre étoit représenté par un comte, un vicomte et vingt Barona. Les bablissa du Velay ornent, leurs muiets avec des plaques de cuivre sur lesquelles on distingue les armes de Polignec. Une circontaince mérite d'être remarquée. La révolution qui a effacé ou brisé les flagars de lys, a laiste de perpettuer les finces de geuetes de la maison de Polignaca.

Louis XVI, bité et du désintéressement qui à toutes les 1783 époques distinguèrent sa famille, étoit éclairé sur les objets relatifs à son état, mais n'avoit pris ancuné connoissance des travaux auxquels son nouveau ministère l'appeloit.

Le roi s'aperçut bientôt de la gêne dont souffroit le nouveau contrôleur-général, et se persuada qu'une partie des sollicitudes de ce galant homme, seroit soulagée par la nomination d'un chef du couseil royal des finances. Le ministre le plus honoré de sa confiance, le comte de Vergennes, remplit cet emploi. Malgré les secours d'un pareil auxiliaire, M. d'Ormesson « assailli de nécessités, pressé » par des gens en crédit et réduit à l'alternative ou de se retirer ou de se soutenir par d'indignes condescendances, n'hésita point dans le choix; il aima mieux sortir du » ministère avec son intégrité, que de s'y

dégrader. .
Le choix d'un contrôleur-général offroit à vaincre des obstacles nombreux et difficiles. Le marquis de Castries proposa le rappel de Necker. Le public se livroit aux conjectures et les intrigans multiplioient les cabales , lorsque la nomination de l'intendant de Lille causa une surprise générale. L'esprit et les talens de Caloune étoient connus : on ne faisoit, il est vrai, que soupçonner sou génie. Sa conversation brillante , sa magnificence recherchée, sa générosité délicate et son ir-résistible bonhomie étoient les garans de

193

son triomphe, soit dans le monde, soit auprès Louis XVI. des femmes : mais devenoient autant de chefs 1783 d'accusation au tribunal du vertueux Louis. L'étonnement auroit cessé à l'heure même, si les ressources de cet homme extraordinaire avoient été mieux appréciées. Avec une rare supériorité de talent, il ne craignoit pas de faire l'aveu de son ambition sans aucune réserve, et de préparer ses progrès avec une profonde adresse. Il parvint à captiver la confiance du duc d'Estissac. L'amitié de ce vieillard vénérable, de cette vivante image des compagnons de St. Louis, étoit aux yeux du comte de Maurepas, le premier des titres qu'il possédat pour avoir des droits à la considération publique. Empressé de ménager un sentiment si flatteur, le frivole Mentor s'étoit chargé du soin de ramener le roi de l'éloiguement qu'il marquoit pour un caractère qu'il soupconnoit léger, entreprenant et prodigue. L'esprit du monarque se trouvoit donc favorablement disposé, lorsque le comte de Vaudreuil, l'émule ou plutôt le modèle de Calonne pour l'amabilité, lui captiva les

Un magistrat dont la physionomie majestueuse et la chevelure blanche imprimoient un sentiment de vénération, trouva dans son ame la noble assurance de faire entendre au nouveau contrôleur-général, la vérité qui fuit loin des hommes auxquels la fortune sourit. M.º de Nicolaï porta la parole en sa qua-

T. 5.

suffrages de la reine.

Louis XVI. lité de premier président de la chambre des 1783 comptes : « Vous entrez , monsieur , dans le

- » ministère contre le vœu des magistrats et » contre la voix publique : vous avez contre
- » vous la prévention générale ; c'est une
- » grande et belle tâche que d'avoir à la calmer
- » par des opérations de sagesse et de bien-
- » faisance. »

La reine regarda comme un moyen assuré d'augmenter le nombre de ses partisans, le soin de diriger une promotion de maréchaux de France. Le comte de Mailli-Daucourt, le marquis d'Aubeterre, le prince de Beauveau, le marquis de Castries, le duc de Croy, le duc de Laval, le comte de Vaux, le marquis de Ségur, le comte de Choiseul de Stainville et le marquis de Levi (1) reçurent un avancement que leurs services justificient. Toutefois l'armée n'applaudit point à cette prodi-

<sup>(</sup>c) Cette promotion présenta un de ces jeux qui amusent la fortnue. Le comte de Mailli-Daucourt et le marquis de Levi n'arroleme pas dà statendre à être compris dans la même promotion de marichaux de France. Le comte de Mailli-Daucourt, étant maréchai de camp, avoit passé en revue le régiment de Médoc, où M.º de Levi servoit rous le titre de chevalier, et avoit le grade de capitaine. Ce fut même d'après les saffrages de l'inspecteurs, que le chevalier passa dans le Canada, où nous l'avons vu equefrir une grande considération. Ces deux officiers furent long-temps avant de souponner qu'ils se rencontreroient au faite de Mailli-Daucourt, et la modestie presque timide du marquis de Levi, écartoient de l'aprit de ces deux hommes un semblable rapprochement.

galité des honneurs suprêmes de la guerre, Louis XVL d'après un long repos qui n'avoit été inter- 1783 rompu que par des campagnes de mer et par quelques expéditions, soit en Corse, soit en

Amérique, soit aux Indes.

Au moment où le bienfait de la paix devoit attacher tous les esprits à leurs devoirs et tous les cœurs à leur souverain, il s'éleva des troubles dans les montagnes des Cévennes; première étincelle de l'incendie dont le principal foyer a été en France, mais dont l'embràsement s'est communiqué à toutes les régions de la terre.

Les àpres contrées des Cévennes offrent à chaque pas des refuges aux perturbateurs de l'ordre public. Les paysans profitèrent de cette situation des lieux, formèrent des bandes armées, couvrirent encore une fois leurs habits de chemises, enveloppèrent leur visage avec de vieux linges ou se le noir-cissoient, et, sous le nom de Masques, fondirent sur les maisons des hommes d'affaires. Les papiers furent livrés aux flammes et les bureaux forcés. Les échos des montagnes retentirent de ces cris incendiaires: « Point » de procureurs, diminution d'impôts et » liberté, » Bientôt le pillage et le vol trainèrent le meurtre à leur suite.

Les premiers moyens de repression échouèrent, de sorte que chaque jour les *Masques* devenoient plus nombreux, et multiplioient leurs dévastations. Le comte de Périgord, comLouis XVI, mandant en chef de la province du Languedoc. 1783 chargea Dampmartin commandant de la ville d'Uzès du soin de ramener le calme : il lui consia un bataillon du régiment de Piémont et plusieurs brigades de maréchaussée. Le récit de cette expédition obscure, mais difficile et délicate, deviendroit suspect dans notre bouche; mais nous ne nous interdirons pas le plaisir de rapporter les dernières phrases du compte que les magistrats rendirent de la conduite d'un père dont l'existence fit notre bonheur, et dont la perte nous cause des regrets chaque jour renaissans. « La cessation » des troubles et le rétablissement de la paix . » furent bientôt le fruit de la mission de » M. Dampmartin, et justifièrent le choix » que l'on avoit fait de ce brave officier. H

» est parti comblé des bénédictions géné-» rales. Nous ne cessons de lui porter un » entier dévouement et une vive reconnois-» sance. C'est l'ange tutélaire de nos mal-» heureuses contrées. »

» heureuses contrées. »
Le gouvernement employa cêtte indulgence qu'on prend trop souvent pour de la foiblesse.
Les chefs de factions furent délivrés. Trois scélérats périrent par les supplices auxquels les tribuaux les avoient condamnés pour d'autres crimes. Le comte de Périgord dit à Dampnartin : « Mon cher commandant , » votre conduite a été parfaite , et je suis » chargé d'être l'interprète de la satisfaction

» du ministre; mais les éloges et les récom-

» penses que vous recevrez ne doivent avoir Louis XVL

» aucun éclat. Il faut même que vous secon- 1783 » diez le désir qu'a la cour de présenter ces

» attroupemens comme trop méprisables pour

» avoir jamais menacé de produire quelques

» conséquences fàcheuses. »

A la fin de cette année, les Français ne virent qu'avec peine le premier prince du sang rapporter d'Angleterre la fureur des paris et le goût des spéculations. Le duc d'Orléans se fit un jeu de calculer des chances avantageuses et de s'assurer des gains considérables, à la faveur de quelques surprises. Il transforma en une vaste et perpétuelle foire ce jardin consacré à l'ornement de la capitale, qui perpétuoit le souvenir de la magnificence du cardinal de Richelieu et portoit l'empreinte de ce style de grandeur auquel on reconnoît les édifices exécutés sous le règne de Louis XIV.

L'histoire ne s'abaisseroit pas à remarquer ce changement, en apparence frivole, d'allées superbès, en arcades de houtiques, si l'idée de réunir dans un seul et même espace toutes les jouissances du luxe et tous les raffinemens du vice, n'avoit produit un épouvantable, et par malheur, trop séduisant foyer de corruption (1).

<sup>(1)</sup> L'architecte Louis donna les dessins d'après lesquels on a bâti les galeries: deux ans suffirent pour la construction. Le duc d'Orléans dépensa quatre millions. Les boutiques avec les appartemens lai rapportèrent un revenu de

Louis XVI. Jamais homme n'obtint un triomphe aussi doux, aussi complet, aussi flatteur que celui qui récompensa les exploits du bailli de Suffren. La France entière s'empressa de célébrer le général qui l'avoit consolée d'un grand nombre de revers. L'ivresse du plaisir, les applaudissemens et les fêtes marquèrent la marche du bailli, depuis le lieu de son débarquement jusqu'à Versailles. Les courtisans le comblèrent d'éloges exagérés. La reine le flatta par les louanges les plus délicates ; le roi lui-même surmontant sa timidité ordinaire, fut heureux dans ses expressions: « Comment avez-vous pu sans ports, sans » magasins et sans les autres ressources que » l'entretien d'une flotte exige, vous soutenir » si long-temps contre les ennemis? - Sire, » à coups de canon. - Et par votre activité » sans exemple ; je vous ai, dans le temps. » appliqué les paroles de César après la vic-» toire qu'il avoit remportée sur Pharnace ; » car j'ai appris presque en même temps » votre arrivée dans les Indes, vos combats » et votre gloire. »

» et votre gloire. »

Le cordon bleu lui fiit donné, malgré les instituts de l'ordre de Malte, qui proscrivoient

cing cents mille livres. Les galeries de bois qui ne devoient avoir qu'une durée passegère, furent construites sur le dessin de M.º de la Rochepierre. Le sursom de Camp des Tursares que l'on avoit donné à cette partie du palais l'oyal, fiit assez connoître l'espèce d'individus qui la fréquentoient habituellement.

## TROISIÈME DYNASTIE. 199 toute décoration ; la dignité d'ambassadeur de Louis XVL

toute decoration; i a dignite d'annassaueur de Lonis ce même ordre à la cour de France; en un 1784 mot, les honneurs et les richesses s'accumulèrent sur la tête du bailli. De si maguifiques récompenses étoient bien propres à exciter une généreuse émulation.

L'éclat répandu sur le comte de Rochambeau, sur le marquis de la Fayette et sur les autres officiers arrivés de l'Amérique, ne mérita de blâme que par l'excès auquel il fut porté. Mais l'espèce de culte rendu au docteur Franklin, décela les rapides et dangereux progrès des passions désorganisatrices de l'ordre social. Une secte dominante célébra la fondation de la république des États-unis, comme le chef-d'œuvre de la sagesse, de la justice et de l'humanité. Les conseils de Louis souffrirent, dans leur aveuglement, qu'un ouvrier imprimeur, devenu sujet rebelle, s'entendît proclamer par la voix publique : le Brutus du Nouveau-Monde, le flambeau de l'Europe et le bienfaiteur du genre humain. On applaudit à l'audace de sa devise: « Il arracha la foudre aux dieux et le sceptre » aux tyrans : »

Eripuit cœlo fulmen sceptrumque tyrannis.

Un transport général égara toutes les têtes. Les salons et les boudoirs se transformèrent en autant d'arènes , dans lesquelles des vieillards ignorans, des hommes énervés par les plaisirs , des femmes ou prudes ou coquettes Louis XVI. ou galantes, et des jeunes gens livrés à l'effer-1784 vescence de leur imagination, disputoient sur

la politique , s'érigeoient en législateurs , frondoient les opérations du ministère, cherchoient à jeter du ridicule sur les plus augustes personnages, et professoient un mépris sacrilége pour tout culte religieux. Cet état critique pour le présent et menaçant pour l'avenir, fut caractérisé avec autant de vérité que d'évergie dans la réponse que fit au roi le maréchal de Richelieu : « Quelle différence. demandoit le monarque, « remarquez-vous,

- » mousieur le maréchal, dans les trois règnes
- » sous lesquels vous avez vécu? Sire, sous » Louis XIV on ne disoit mot: sous Louis XV
- » on parloit bas; sous votre majesté on crie
- » tout hant, »

Louis entraîné par cette philantropie qu'on avoit mise en vogue, sourioit à un état de choses qui lui sembloit un progrès vers le bonheur des hommes. Il étoit loin d'y apercevoir le bouleversement de la monarchie.

Les germes de l'insubordination ne fermentèrent pas seulement parmi les habitans de Versailles et les habitans oisifs de Paris, ils s'étendirent dans les provinces, gagnèrent les campagnes et parvinrent jusque dans le sein de l'armée. Le maréchal de Broglie, que la gloire de ses premières campagnes et l'estime personnelle du roi rendoit si digne d'être élevé an-dessus du grand nombre des maréchaux de France, fut promu au rang de maréchalgénéral des camps et armécs; on voulut que Louis XVI. les troupes lui reconnussent la même supériorité durant la paix que dans le cours de la guerre,

Un camp d'évolutions fut rassemblé dans les plaines de la Normandie. Les ennèmis du maréchal eurent la profonde et perfide adresse d'arracher son aveu pour que le comte de Broglie se rendît à son commandement de Franche-Comté. Peut-être le maréchal cédat-il sans s'en douter aux impulsions de l'amourpropre qui le portoit à se montrer avec éclat, et à éloigner un frère généralement reconnu pour le principal instrument de sa gloiré. Deux systèmes agitoient les officiers qui se montrèrent, dans cette circonstance, coupables de l'aigreur sonvent reprochée aux coryphées des écoles, et qui convient si peu à des militaires. Le comte de Guibert se déclara le défenseur le plus ardent de l'ordre mince, contre Mesnil-Durand, homme d'esprit, mais livré aux paradoxes et qui se constitua le panégyriste de l'ordre profond. Le maréchal de Broglie protégea hautement ce dernier système . quoique son expérience eût dû lui apprendre la nécessité de conserver les déployemens ou de former des colonnes suivant les lieux et les circonstances : bientôt il crut son honneur intéressé au soutien d'une opinion qu'il avoit trop légèrement adoptée. Les officiers-généraux s'animèrent au point de ne plus connoître de retenue. Guibert perdit de vue le

Louis XVI, souvenir que l'avancement de son respectable père et sa propre fortune avoient été l'ouvrage de la maison de Broglie, Egaré par son orgueil, il foula aux picds les devoirs de la reconnoissance. Luckner, par sa grossiéreté, rendit évident le tort du duc de Choiseul . d'avoir chèrement payé un partisan qui durant la guerre de sept ans venoit de fatiguer les Français et dont la paix rendoit les services inutiles. Cet étranger eut l'insolence d'étaler sur sa table la vaisselle qu'il avoit enlevée aux généraux français et qui étoit encore marquée de leurs armoiries : son impudence parvint au plus haut degré, au moment où il sit tomber le maréchal dans l'un de ces piéges qu'il est si facile de tendre lorsque l'on fait des guerres simulées, où tous les moyens de vaincre les difficultés cessent d'exister. Les Français eurent à se reprocher l'imprévoyante légéreté d'abandonner le plus illustre de leurs généraux, aux outrages du vieux partisan. Le comte de Broglie fut profondément affligé de l'injustice qu'essuyoit un frère aux intérêts duquel il s'étoit consacré avec une si vive ardeur. Le chagrin tarda peu à le faire descendre dans la tombe.

Les hommes sages virent dans cet oubliscandaleux des égards, des lois de la subordination et de toute bienséance, le germe des fléaux qui ne tarderoient pas à produire une foule de désordres, s'ils n'étoient pas étouflès avant leur entier développement. Au moment où le militaire s'écartoit de la subor-Louis XVI. dination, il prenoit pour règle de sa conduite <sup>1784</sup> les exemples qu'il recevoit des classes supérieures.

Les prélats oublièrent cette humilité, qui donne à la religion chrétienne un caractère tout à la fois si respectable et si touchant : les fidèles s'étonnèrent de l'intervalle immense qui , dans l'ordre du clergé , séparoit les membres pourvus des grandes places, d'avec ceux qui étoient dévoués aux fonctions utiles. Plusieurs évêques ne reconnoissoient plus le sacerdoce pour la première des dignités de l'église : ils n'admettoient point à leurs tables les curés dont les travaux évangéliques entretenoient la paix et répandoient les consolations sous les toits de chaume; qui se faisoient chérir des habitans de la campagne comme des anges tutélaires, et s'attiroient le respect des hommes justes de tous les états.

Les grands seigneurs souffrirent que des doutes injurieux s'élevassent sur leur désintéressement. Le vulgaire respecte d'autant plus cette qualité, qu'elle lui semble imposer plus de sacrifices.

Sans se permettre une condamnation sévère, et disposés même à recevoir pour excuse des circonstances malheureuses, les vrais gentilshommes furent affligés lorsqu'un duc et pair maréchal de France et un officier-général se trouvèrent réduits à la désespérante nécessité Louis XVI. de s'élever contre leur signature. Le maréchal 1784 de Richelieu et le comte de Morangiez eurent à soutenir des procès qui excitèrent une rumeur scandaleuse. Alors on vit s'évanouir la confiance transmise de génération en génération : qui voyoit dans la foi des gentilshommes le plus sacré de tous les engagemens.

Louis, chaque jour plus épris d'une philantropie mal entendue, sourioit à la perte de cette considération, antique apanage du second ordre de son royaume; sa joie fut de courte durée. Une fatale expérience ne tarda pas à le convaincre, que les secousses qui ébranlent les fondemens d'un édifice en atteiguent bientôt le sommet.

Une aventure presqu'indécente, dépouilla la famille royale d'une grande partie du respect et de l'amour qui , jusqu'à ce jour ,

avoient été son partage.

Le quinze d'août, fête de tout temps et à jamais solennelle chez les Français, le prince Louis de Rohan, cardinal, évêque de Strasbourg, grand-aumônier de France, enfin le plus grand seigneur du royaume après les princes du sang, est arrêté dans la galerie de Versailles. Les habits pontificaux dont il venoit de se revêtir, ne le défendent point de ce coup d'autorité. Le roi lui adresse la parole d'un ton sévère : « Une accusation grave » est portée contre vous. Choisissez, de ma » clémence ou de ma justice. » Le prélat réplique avec une dignité calme : « Sire , je ne

205

» demande que la justice qui confondra mes Louis XVL

» accusateurs et me rendra mon honneur. » 1785

Le cardinal fut conduit à la Bastille ; alors commença cet humiliant et fatal procès du collier (1). On y vit avec plus de douleur que de surprise, la confusion d'une foule de personuages qui n'étoient nullement appelés à se rencontrer sur la même ligne. Une souveraine trop élevée dans ses sentimens pour commettre des bassesses, mais se rendant peut-être trop accessible à des personnes fort au-dessous de l'honneur de l'approcher. Un prince de l'église au dessus du soupçon, mais dont la délicatesse ne rendoit que plus digne de blame l'excessive légéreté avec laquelle il étoit tombé dans un piége grossier et coupable, accusé d'avoir outragé la reine, en supposant qu'elle se respectoit assez peu pour donner la nuit un rendez-vous dans le parc de Versailles. Une dame de la Motte, intrigante consommée, qui se donnoit pour un rejeton du sang illustre des Valois, et qui aggravoit ses torts

<sup>(</sup>f) Il étoit question d'un collier de dix-sept cents mille livres qui apparentoit à M. Bosange, josillier. Madame do la Motte, à l'aide de quelques complices, persuada au cardinal de Roban que la reine désiroit avec ardeur cette riche parure ; mais que son achat rencontreroit un obstacle dans l'économie du roi. La légèraté du cardinal prévint toute réflexion et lui fit oublier le fruit de son long usage du monde. Il se persuade que vil facilitoit à la reine une emplette qu'elle désiroit, il s'ouvroit la route de la place de premier ministre. Lorque forn a cu l'arantage dé jouir de l'Intéressante conversation de ce prime, on éprouve encore plus de aurrigie.

Louis XVI. par l'abus de ce nom respecté. Un Bethd'Etienville, en apparence simple et crédule, qui soutenoit son rôle avec une étonnante adresse. Une demoiscile Oliva, courtisane recherchée pour sa beauté, d'un esprit médiocre, et ayant porté l'effronterie jusqu'au point de se faire passer pour la reine. Plusieurs gens connus par de grands movens, et des militaires qui se reconnurent bientôt extrêmement déplacés. Enfin , un comte de Cagliostro, dont la célébrité fournit la preuve trop évidente que les hommes les plus échirés et les plus répandus dans le monde, ne sont pas à l'abri d'une crédulité pusillanime, lorsque leurs opinions ne reposent pas sur une base solide. Le charlatan se maintint dans une attitude imposante : il se présenta comme un agent supérieur à la tourbe subalterne qu'il faisoit mouvoir au gré de ses désirs ; il s'exprima toujours avec noblesse; il traça un roman plein de chaleur, auquel il sut donner plusieurs caractères de vraisemblance, et l'intitula : Histoire de ma vie.

La France fixa ses regards sur de tristes desta qu'un voile épais auroit dû envelopper. A Paris, dans les villes de provinces, au fond même des campagnes, les esprits changerent et les occurs furent altérés. La majesté qui depuis tant de siecles investissoit le trône, ne parut plus qu'une vaine ebimère. Le cardinal de Rohan, jusqu'à ce jour indifférent au public, obtint son estime et captiva férent au public, obtint son estime et captiva

son intérêt, du moment où , devenu victime Louis XVI.
d'une persécution, il se distingua par sa con1785
duite qui allioit la décence à la fermeté. Le
baron de Breteuil se vit accusé du tort grave
d'assouvir sans ménagement une haine personnelle : la reine, hlessée dans son amourpropre, affectée du souvenir de quelques inculpations indiscrètes dont elle avoit cu lieu
de se plaindre, lors de l'ambassade du cardinal à Vienne, et plus aigrie encore de la
perte des suffrages du public, s'abandonna
pent-être trop au désir de la vengeance. Le
roi obscurcit la pureté primitive de ce respect
pour l'honneur, qui lui assuroit un sentiment
profond de vénération.

La vertu le plaçoit sur la route du bien ; mais sa foiblesse l'égaroit dans les sentiers de l'injustice. Par un acte de rigueur que les circoustances rendoient arbitraire, un homme que l'opinion la moins indulgente n'accusoit que de quelques étourderies chèrement payées, éprouva le traitement qui ne devoit être réservé qu'à un criminel. On le dépouilla de la dignité de grand - aumônier; on rejeta les vœux des habitans de son diocèse qui le réclamoient, et on l'envoya en exil à l'abbaye de la Chaise-Dieu.

Louis ne se sentit retenu ni par l'ordre qui avoit fait comparolire le cardinal devant les tribunaux, ui par les souffrances qui avoient accompagné sa longue captivité, ni par l'arrêt du parlement qui avoit reconnu l'innocence Louis XVI, de l'accusé. Une supposition injurieuse ne 1785 laissoit plus à douter que la cour s'étoit livrée à un mouvement de dépit.

> Plein de mépris pour les intrigues, peu sensible aux attraits du pouvoir absolu, étranger aux plaisirs, ennemi du luxe et redoutant la représentation, le roi livré à lui-même, se seroit uniquement occupé du bonheur de ses sujets. Sa modestie déroba souvent la comsujets. Sa modestie déroba souvent la com-

noissance de ses bienfaits.

786 A cette époque, il apprit que les Anglaisse promettoient d'énormes avantages des séjours que l'immortel Cook avoit faits à « Noolka-» sound, à Williamssound et à Cookwrers;

» ils avoient mis ses équipages à portée de

communiquer long-temps avec les naturels
 des différentes parties de la côte du nord-

» des differentes parties de la cole du flord-» ouest, et de se procurer en échange de

» quelques marchandises d'Europe d'un vil » prix, des peaux de loutres et d'autres dé-

» prix, des peaux de foutres et d'autres de-» pouilles d'animaux. Ces fourrures exportées

» à la Chine s'y vendirent à des prix exorbitans, et tels que l'on seroit tenté de soup-

» conner quelque exagération, si l'on ne con-

» noissoit l'exactitude et la véracité du lieu-» tenant King, qui a rédigé le troisième

» voyage du capitaine Cook. »

Le produit de ces heureux échanges avoit réveillé l'industrie de toutes les nations commerçantes. Dans l'espérance de puiser dans une si riche source, des hâtimens s'expédierent, en Europe, de l'Angleterre; en Asie, du Bengale et de Bombay ; en Amérique , Louis XVI. des États - unis. Les Espagnols et les Portu- 1786 gais, arrachés un instant à leur léthargique langueur, firent des préparatifs; les premiers aux Philippines, et les seconds à Macao. Les Français, témoins inactifs de ces mouvemens, ne les virent point avec indifférence : l'ambition de participer à un commerce si lucratif s'éveilla; mais, indépendamment de la crainte d'une trop nombreuse concurrence, on reconnoissoit le désayantage de n'avoir que des notions peu exactes sur les contrées de l'ouest de l'Amérique. Le roi se proposa de vérifier les combinaisons qui pourroient tourner à l'avantage du commerce, et fournir aux officiers de la marine royale, des moyens d'ajouter à leurs connoissances. Il ordonna l'armement de l'Astrolabe et de la Boussole. deux frégates destinées à faire le tour du monde, à continuer les découvertes de Cook, enfin à « perfectionner par des observations » astronomiques, et par des recherches sur » les différentes branches de la physique et » de l'histoire naturelle, la description gé-» nérale et particulière du globe que nous » habitons : la reconnoissance des côtes au » nord-ouest de l'Amérique qui fournissent » les pelleteries, fut particulièrement recom-» mandée. »

On nomma chef de cette honorable entreprise, la Peyrouse, que ses services, ses talens, ses vertus et ses malheurs ont raugé au Lonis XVI. nombre des hommes qui ajoutent le plus à 1786 l'éclat du nom français. Louis eut plusieurs conférences avec cet officier, l'étonna par l'intérêt de son entretien, lui fit respecter la générosité de ses sentimens, et le pénéra d'enthousiasme, en loi remettant des instructions qu'il avoit écrites de sa propre main. Ces instructions sont devenoes un moniment précieux. L'homme éclairé de toutes les nations, admire la sagesse qui les a dictées, les lumières qu'elles supposent, et les grandes vues qu'elles développent. Les Français sont attendris d'y reconnoître à chaque page la prévoyance d'un souverain éclairé, avec la sollicitude d'un père tendre (1).

<sup>(</sup>r) Quelques années après, l'assemblée nationale rendit un décret qui l'honoroit par l'ordre de la recherche de la Pevrouse. Le long retard des nouvelles de ce navigateur. découragea la plupart des négocians, mais remplit au contraire la maison Baux du désir d'armer un vaisseau qu'elle expédia de Marseille pour faire le tour du monde. Le capitaine Marchand à qui ce bâtiment étoit confié, partit du port le 14 décembre 1790, et rentra le 14 d'août 1792, après avoir rempli l'objet de sa mission. La durée totale de l'absence du vaisseau des ports de France, avoit été de 20 mois ou 608 jours ; mais il n'avoit en de marches effectives que 16 mois 8 jours ou 488 jours d'une navigation de quatorze mille trois cent vingt-huit lieues marines, ce qui donne pour la journée commune 29 lieues 4. Or, le vaisseau n'étoit pas ce que les marins appellent fin voilier : construit pour résister à la fatigue et pour servir au commerce , il étoit solide de fait et de nom. Un vaisseau marcheur ordinaire auroit exécuté ce voyage en quatre cent trente jours, et un trèsprompt en quatre cents. Cette expédition a valu quelques déconvertes utiles, et intéresse les cœurs honnêtes, par les

Louis se délassoit des travaux du gouver Louis XVI. nement, par quelques distractions qui attes- 1786. tent la simplicité de ses goûts. Ses forces physiques exigeoient des exercices violens auxquels il se livroit avec plaisir. Les vertus domestiques avoient pour lui des attraits; bon frère, tendre époux et modèle des pères, il rentroit avec joie dans le sein de sa famille ; mais trop souvent les plaisirs d'une cour jeune, brillante et magnifique, contrarioient ses goûts, ses principes, son économie : aussi recherchoit - il la solitude. Cet amour de la retraite croissant de jour en jour, laissa prendre un grand essor à la familiarité que les princes ne tolèrent jamais impunément. Les grands seigneurs se liguèrent de plus en plus pour rompre les chaînes genantes, mais salutaires, de l'étiquette. Des jeux folàtres, et peut-être quelques légères inconséquences . fournireut à la calonnie un aliment dangereux. Une faction puissante s'organisa.

Le duc d'Orléans éleva jusqu'au trône des regards ambitieux et criminels. Les principaux agens de ses vues, lui firent des partisans à l'aide de suppositions empoisonnées, et quelquefois même à la faveur de sentinuens respectables dans leurs principes.

soins respectables et soutenus qu'employèrent le capitaine Marchand, le capitaine en second Chanal et le chirurgien Doial. Sur cinquante hommes qui montoient le Solide, il n'en perdit qu'un seul, encore mourut—il d'anne attique dapoplezie.

Louis XVI. La sobriété du roi et sa vigueur dans tous.

2786 les exercices , ne le garantirent pas du reproche de s'adonner au vin, et n'étoufferent point les bruits d'une prétendue impuissance. La reine aux pieds de laquelle l'encens avoit fumé avec tant de profusion, fut accusée de franchir l'intervalle glissant qui sépare la femme coquette de la femme galante. Les enfans du roi furent dès-lors flétris du soupçon d'illégitimité. L'apparence d'une démarche indiscrète, exposa la réputation de la comtesse d'Artois, et fit oublier les qualités essentielles qui distinguoient cette intéressante princesse.

tielles qui distinguoient cette intéressante princesse. Voltaire avoit dit de toute la race de Henri IV : « Philippe d'Orléans fut celui qui » lui ressembloit davantage; il en avoit la » valeur, la bonté, l'indulgence, la gaieté, » la facilité, la franchise, avec un esprit » beaucoup mieux cultivé. Sa physionomie » incomparablement plus gracieuse, étoit » cependant celle de Henri IV. Il se plaisoit » quelquefois à mettre une fraise, et alors » c'étoit Heuri IV embelli. » Un hommage qui laisse échapper plusieurs traits de prédilection en faveur du régent, donna naissance à l'idée d'abuser du souvenir que les Français conservoient du grand Henri.

Des sentimens doux, tendres et respectueux, furent avec art poussés jusqu'à l'idolàtrie. Les promenades publiques, les théâtres et les salons retentirent des louanges de l'ami du peuple, dont l'image orna bientôt les bou-Louis XVL doirs et les bijoux. Dès le jour où l'enthou- 1786 siasme sembla se convertir en délire, des bruits habilement répandus accréditérent l'opinion que le véritable successeur du chef de la branche régnante, devoit se rencontrer dans la famille d'Orléans. Combinaison profonde et perfide, qu'une foule de témoins oculaires ne mettent point au-dessus de l'invraisemblance. Le portrait de Henri IV fut choisi pour le signe de ralliement des factieux , qui formoient le dessein d'enlever à son légitime successeur, la couronne qu'il avoit acquise, moins encore par les droits de sa naissance, que par sa valeur et par sa magnanimité.

Le duc d'Orléans, grâce au zèle de ses apologistes et à une hypocrisie bien combinée, effaçoit chaque jour la fâcheuse impression qu'on avoit pu concevoir de lui d'après une longue suite d'étourderies, d'erreurs et de fautes. Les torts les plus graves furent rejetés sur l'inexpérience de sa jeunesse et sur la fougue des passions. D'ailleurs, ce prince devenu bientôt l'objet de l'horreur générale, trahi par les dévastateurs d'abord à sa solde, et immolé par les mains d'une partie de ses complices, n'étoit pas saus quelque titre aux suffrages des Français. Ses vices laissoient percer, dans sa vie privée, des traits d'esprit, du goût pour les découvertes nouvelles et des mouvemens de sensiLouis XVI, bilité. Sa vertueuse épouse l'adoroit ; ses

1786 enfans le chérissoient ; ses domestiques lui
étoient dévoués avec un zèle ardent, et plusicurs infortunés lui devoient des soulagemens
à leurs misères. Ces bienfaits parvenoient
souvent jusque dans les provinces les plus
reculées (1).

Au milieu de ces agitations intestines, Lonis presque isolé dans sa cour, connoissoit pet et n'étudioit pas assez les hommes. Mal apprécié par l'opinion, il se berçoit de l'idée que ses soins vigilaus et paternels donneroient des mœurs aux courtisaus, ramèneroient l'économie dans sa maison, l'ordre des fi-

<sup>(</sup>t) Le duc d'Orléans donnoit quelquefois à ses actions des apparences qui sembloient des contradictions, mais qui cachoint des apercus piquans. La littérature française produisit, presque à la même époque, deux onvrages dignes d'être remarqués : l'un fut un hommage que le talent et la vertu rendoient aux qualités domestiques ; l'autre mérita d'être désigné comme un tours de corruption que son style enchanteur ne rendoit que plus dangereux. Louis se hata de couronner l'auteur de l'Ecole des pères, et le public applaudit à des exemples qu'il savoit estimer sans prétendre à l'honneur de les suivre. Mais les Liaisons dangereuses se dévorèrent avec une ardeur plus vive, sur-tout bien plus franche. On entendit des vieillards célébrer avec ivresse les progrès d'un art qu'ils ne rougissoient pas d'avoir cultivé durant leurs plus belles années. Les jeunes gens s'applaudissoient du bonheur de posséder un bréviaire de séduction. Les femmes puisoient dans cette source empoisonnée un raffinement de manège qui les rend si fort à craindre, quand elles l'atteignent. Le duc d'Orléans plaça M.º Pieire près de son fils aîné, mais il attacha M. de la Clos à sa personne.

nances, en un mot, le bonheur de ses sujets, Louis XVL Il étoit entièrement dominé par l'esprit ai- 1786 mable et séduisant de Calonne, qui lui faisoit des heures du travail, des distractions agréables, et qu'il chérissoit comme le bienfaiteur de son royaume. Le désir excessif d'obliger qui animoit le contrôleur-général, et son penchant à la prodigalité, rendoieut nécessaires les fréquentes anticipations, grossissoient la masse des dettes et diminuoient le crédit. Ce génie fécond et audacieux, ne se laissant abattre ni par les obstacles ni par les menaces, obtint la protection de la reine qui ne pouvoit voir qu'avec intérêt le ministre babitué à lui répondre : « Madame , ce que » votre majesté désire est fait si la chose est

» possible. »

La sagesse du comte de Vergeunes ne le déroba point aux charmes de la séduction.

Calonue fort des deux suffrages qui lui garantissoient la durée des bontés du roi, conçut le dessein d'assurer et sa grandeur personnelle et le salut de l'état, par une mesure qui avoit concilié au grand Henri l'affection des Français, au moment où ils venoient d'être ramenés sous l'autorité légi-

» possible, et elle se fera si la chose est im-

time. Louis convoqua une assemblée de notables.

A cette nouvelle imprévue, une vive satisfaction éclata: de toutes parts et sous toutes les formes on entendit retentir les louanges

1787

sition (1).

Louis XVI, du monarque. L'immense nuée des frondeurs 1797 et la nombreuse troupe des factieux semblerent atterréss. Les hons français conqurent les plus belles espérances. Elles furent détruites par l'inexcusable faute de Calonne, qui appela les membres de l'assemblée avant d'avoir préparé les travaux sur lesquels on avoit le dessein de les consulter. Un retard, pour le moins imprudent, devint funeste. Les ennemis du gouvernement reprirent de l'assemrance et annoncerent l'inutilité de l'assemrance et annoncerent l'inutilité de l'assem-

On cherchoit sur la liste des membres plusieurs noms qui y manquoient et qui devoient naturellement s'y rencontrer. Nous ne citerons que celui du duc d'Uzès. Comment concevoir que les personnages notables du royaume aient été réunis saus qu'il se trouvât parmi eux, le premier pair de France? Un tel oubli offroit d'autaut moins d'excuse, que l'homme investi de cette haute dignité jouissoit

blée dont ils critiquoient jusqu'à la compo-

<sup>(1)</sup> L'assemblée des notables fut composée de sept archevques, sept éveques, trents-ixe gentilshommes, buit conscillers d'état, quatre maîtée des requêtes, le premier président, trois président sontier et le procureur-général du parlement de Paris, les premiers présidens et procureurs-généraux des autres parlemens et cours souveraines; les premiers présidens, les procureurs-généraux de la chambre des comptes et cour des aides de Paris; trois députés de foaque pays d'état, les prévôts des marchands de Paris et de Lyon, le lieutenant civil de Paris, le préfet de Strasbourg et vingét-trois maires des principales villes du royaume,

de toute la considération publique, et la Louis XVI. devoit à son bon esprit, à ses mœurs et à ses 1787. vertus.

Les premières attaques furent bientôt suivies de ces traits malins, à l'aide desquels les habitans de Paris savent si bien livrer au ridicule les hommes qui n'apportent du fond des provinces, que du mérite et des connoissances, sans s'être occupés du soin de revêtir d'un vernis brillant leurs qualités essentielles. Des couplets et des caricatures aigrirent les esprits.

La fermentation devint générale parmi les membres de l'assemblée au moment où s'en fit l'ouverture. Une bienfaisance noble, simple et modeste, respira dans le discours du roi : il y développa des vues paternelles. « Mes-» sieurs, je vous ai choisis dans les diffé-

- » sieurs, je vous ai choisis dans les dille-» rens ordres de l'état, et je vous ai rassem-
- » blés autour de moi pour vous faire part » de mes projets. C'est ainsi qu'en ont usé
- » plusieurs de mes prédécesseurs et notam-
- » ment le chef de ma branche dont le nom
- » est resté cher à tous les Français, et dont
- » je me ferai gloire de suivre toujours les » exemples. »

Calonne éblouit plusieurs personnes par son éloquence, mais en général il offensa par l'orgueil avec lequel il rapportoit une foule d'avantages à sa gestion des finances. Ouel-

d'avantages à sa gestion des finances. Quelques auditeurs graves pensèrent que la dignité de l'assemblée interdisoit au contrôleurr. 5. 28 Louis XVI, général les portraits qu'il se permit de tracer 1787 pour établir le contraste de son administration et de celle de Necker.

> Les notables furent distribués en sept bureaux, que présidèrent Monsieur, le comte d'Artois, le duc d'Orléans, le prince de Condé, le duc de Bourbon, le prince de Conti et le duc de Penthièvre. Ces divisions du grand corps parurent également influencées par les partisans de Necker. L'ancien chef des finances réclamoit le droit de repousser des accusations rendues calomnicuses par l'acharpement de son ennemi. Une querelle particulière vint grossir les orages publics. Le contrôleur-général rencontra donc une foule d'obstacles à vaincre, au moment où il proposa pour combler le déficit, et pour réparer tous les maux de l'état, le secours d'un impôt sur le timbre et d'un impôt territorial. Ce dernier devoit porter sur les biens fonds du royaume : son établissement eût été marqué par la suppression des deux vingtièmes, des quatre sous pour livres. Percu sur les produits en nature, les terres de la première qualité l'auroient payé avec un vingtième : celles de la seconde , avec un vingt-cinquième ; celles de la troisième , avec un trentième, et celles de la dernière avec un quarantième : « ce qui ne produisoit que » le vingt-huitième du revenu pour terme » moyen : le domaine du roi, celui des » princes ses frères, les apanages, les châ

» teaux, parcs, enclos, maisons de plai-Louis XVI.

» sauce; en un mot, tous les fonds du 1787. » royaume étoient soumis à la nouvelle taxe

» sans qu'on pût s'y soustraire sous aucun

» prétexte ni à aucun titre. »

A l'annonce d'une taxe qui pesoit indistinctement sur toutes les propriétés, les deux premiers ordres de l'état frémirent de l'abolition de leurs antiques prérogatives. D'un accord commun ils invoquèrent les lois constitutionnelles de la monarchie. Calonne ne fut étonné ni du nombre ni du crédit de ses adversaires. L'étendue de ses lumières et les richesses de son imagination, lui ramenoient chaque jour des partisans. Déjà sa confiance naturelle ne lui laissoit plus de doutes sur sa victoire. La mort précipitée du comte de Vergennes, dissipa toutes ses illusions. En butte à la jalousie des autres ministres, privé de son principal support auprès du roi , etprivé par les intrigues de persides amis des bonnes grâces de la reine, il prévit l'enchaînement de chagrins qui le menaçoit. Les notables pénétrèrent les troubles qui agitoient le contrôleur-général, en prirent un nouveau degré d'audace, et hasardèrent la demande aussi déplacée que hardie, qu'il leur fût rendu compte de l'état des finances.

Calonne se trouva tout-à-coup abandonné dans l'arène, où des hommes passionnés et puissans attaquoient sa gestion, ses principes et son caractère. Réduit à la triste condition » pourrai abolir cet impôt désastreux. » Ces Louis XVI.
tendres sollicitudes n'inspirèrent aucune re
1787 connoissance. Le vertuenx monarque put à
bon droit répéter avec douleur: » Qu'il n'avoit

connu que des instans bien courts de honheur; » l'espirit d'insubordination éclata
sans mesure parmi les notables. Ils deman-

sans mesure parmi les notables. Ils demandèrent que le roi leur fit remettre « le tableau » des retranchemens et des économies qu'il

» des retranchemens et des économies qu'il » se proposoit d'ordonner, et les états circons-

» tanciés de la recette et de la dépense an » nuelles, qui pouvoient seules faire connoître
 » au bureau ,

» 1.º Si un accroissement d'impôts seroit » absolument nécessaire?

2.º A quelle somme il devoit être porté?
 5.º Jusqu'à quelle époque on pouvoit
 fixer sa durée?

Des prétentions aussi indécentes alarmèrent la cour. Le vœu général du public surmontant l'éloignement du roi et la répugnance de la reine, plaça l'archevèque de Toulouse dans le conseil. Ce prélat reçut le titre de chef du conseil-oyal des finances. Cette nomination parut une insulte aux yeux du controleurgénéral Fourqueux, qui donna sa démission et fut remplacé par l'intendant de Roueu, Laurent de Villedeuil.

Jamais époque de l'histoire ne présenta un aussi grand nombre de réputations usurpées; la plus étounante de toutes, fut celle que l'archevêque de Toulouse avoit eu l'adresse Louis XVI. de se former. Il devoit le suffrage des femmes 1787 à son amabilité, à sa galanterie et à son talent de narrer avec grâce? Une conversation brillante, rapide, semée de réflexions en apparence profondes, et entrecoupées par ces mots mystérieux qui cachent la frivolité sous les apparences de la retenue, et la réunion des recherches les plus astucieuses, avoient fasciné jusqu'aux yeux des hommes éclairés. Nous avons vu l'archevêque de Narbonne, Arthur de Dillon, méconnoître la force de son génie ainsi que la grandeur de son caractère, et le comte de Périgord se dissimuler, par modestie, son esprit et ses lumières. Ils travailloient de concert à la prospérité du Languedoc, et s'oublioient au point d'attribuer la plus grande partie des fruits de leurs . travaux, au mérite transcendant de l'archevêque de Toulouse, bien éloigné cependant de pouvoir les égaler. Les distributeurs de renommée, les chefs de la secte philosophique, avoient prodigué leur encens à un prélat qui négligéoit les vertus évangéliques pour occuper un rang parmi les sages du jour. Ils firent usage de leur prépondérance pour proclamer Brienne un grand homme d'état. Le public, sidèle à sa marche accoutumée, suivit le torrent, et crut sur parole à un mérite si hautement proclamé. Le seul Malesherbes avoit eu l'énergie de ne se déclarer pour une opinion, qu'après l'avoir pesée, et de ne jamais céder à l'engouement.

- « Rendez-moi raison de l'archevêque de Tou-Louis XVI.
- » louse; il n'y a pas un mariage, une tracas- 1787.
  » serie, une affaire, soit générale, soit par-
- » ticulière, où il ne se trouve. Il faut que cet
- » homme-là ait plusieurs corps pour y suf-
- » fire. »

L'ambitieux qui , durant trente années , avoit soupiré si ardemment après le ministère, avoit négligé cependant d'acquérir les lumières qui pouvoient le rendre propre à devenir le dépositaire de fonctions si importantes. On soupçonnoit si peu cette excessive légéreté, qu'on se promettoit les plus avantageux résultats de la nouvelle nomination. L'assemblée des notables se méfiant aussitôt de ses forces, résolut de flatter l'esprit du moment, en manifestant le vœu de la convocation des États-généraux. A ce \*éritable cri de guerre contre l'autorité royale , les Français, saus distinction de rang, parurent généralement emportés par un accès de délire : les plaisanteries, les reproches et les injures éclatèrent de toutes parts contre le monarque, sa famille et ses ministres : les salons devinrent l'atelier où les grands seigneurs eux-mêmes forgeoient les foudres qui devoient bientôt les écraser. Les geutilshommes et les magistrats s'abaudounèrent au même délire ; en un mot, les défeuseurs naturels de la monarchie, ébranlèrent le majestueux édifice qu'ils ont vainement tenté de sauver au prix de leur sang, lorsque la rage populaire le renversoit de fond en comble.

Louis XVI. Cette fermentation démontra le besoin de 
1787 mettre un terme à l'assemblée qui en propageoit les causes. Le roi ouvrit la dernière 
séance par des paroles paternelles; mais il 
trouva des esprits trop prévenus et des cœurs 
trop ulcérés, pour être sensibles aux épanchemens de sa belle ame. « Le vœu le plus 
» pressant de mon cœur, sera toujours celui 
» qui tendra au soulagement et au bonheur

» de mon peuple. » Monsieur termina son discours par une phrase bien expressive dans les temps reculés, mais que la politique des Capétiens avoit réduit à ne plus présenter qu'une vaine et inutile formule. « Je me glorifie d'être le pre-

» mier gentilhomme français. »

Les désastres dont la prochaine explosion menacgit la France, parurent pressentis par l'archevêque de Narbonne, du moins ce prélat terminat-il son éloquent discours par ce vœu touchant : « Daigne le Dieu qui veille à la conservation de cet empire, descrite les

- » conservation de cet empire, écarter les » obstacles qui pourroient s'opposer à la
- » prompte exécution des plans d'ordre, de
- » justice et d'économie que votre sagesse a

Les notables étoient à peine de retour dans leurs foyers, qu'ils eurent lieu de recomottre que l'assurance du roi d'avoir des égards, pour leurs avis, ne devoit point être confondue avec les promesses illusoires; des réformes annoncèrent qu'à l'ayenir une stricte économie règneroit non-seulement dans la Louis XVI. maison du roi, mais encore dans toutes les <sup>1787</sup> branches de l'administration. De plusieurs

édits consacrés au bonbeur du peuple, le plus intéressant détruisit « la corvée, et lui subs-» titua une taxe levée sur tous les sujets

» taillables et tenus de la capitation rotu-» rière. »

Ces actes de sagesse, de justice et de bienfoisance, persuadérent à Louis qu'aucun obstacle ne contrarieroit sa marche. L'iustant lui parut favorable pour la publication de l'impôt sur le timbre et de l'impôt territorial. Le parlement opposa une résistance fondée sur les paradoxes avancés par les notables. Un orateur s'écria devant les chambres assemblées: « Il y a huit cents ans qu'à pareil » jour, Hugues Capet est monté sur le trône:

» la longue dynastie dont il est le chef, ne

» doit sou éclat, sa grandeur et sa durée, » qu'aux lois sages et nées avec la monarchie

» que nos rois ont toujours respectées, et dont

» il ne faut jamais se départir. »

Le garde-des-sceaux mit dans tous ses discours une fermeté qui d'abord étonna et bientôt révolta le parlement. Cette compagnie égarée par sa passion, acheta la foible satisfaction de contrarier ses adversaires; par le socrifice de la plus importante de toutes les prérogatives que lui avoient valu trois siècles de courage et d'adresse. Le corps de magistrature qui naguère s'annonçoit le représentant Lonix XVI. de l'ancienne cour des pairs du royaume,

1787 déclara: Qu'aux seuls états-généraux appartenoit le droit de donner la sanction nécessaire pour l'établissement de l'impôt perpétuel. Cette restitution d'un pouvoir usurpé
condamnoit la longue suite d'enregistremens
qui avoient paru durant le cours de cent sofxante et quinze années. Quels sujets de reproche ne fournirent pas contre eux-mêmes
des hommes qui, depuis l'avénement du roi
régnant, avoient « enregistré sans aucune ré» clamation éelatante, pour plus de douze
cents millions d'emprunts?

Le garde-des-sceaux communiqua de l'énergie à l'archevêque de Toulouse. Un lit de justice fut tenu à Versailles. Louis animé par les exhortations des deux ministres, prit un ton de dignité: « Messieurs , il n'appartient » pas à mon parlement de douter de mon » ponvoir, ni d'abuser de celui que je lui ai » confié. C'est toujours avec peine que je me » décide à faire usage de la plénitude de mon » autorité, et à m'écarter des formes ordi-» naires; mais mon parlement m'y contraint » aujourd'hui, et le salut de l'état, qui est » la première des lois, m'en fait un devoir. » Les paroles du roi et les exhortations du garde-des-sceaux, loin d'intimider le parlement , lui inspirèrent une nouvelle audace. Il s'éleva contre la disposition du lit de justice, et déclara que les édits rendus dans cette assemblée, étoient arbitraires, dès-lors « in» capables de priver la nation d'aucun de ses Louis XVI. » droits, et d'autoriser une perception qui 1787

» seroit contraire à tous les principes, maximes

» et usages du royaume. »

Le conseil du roi pensa que l'exil du parlement à Troyes, imprimeroit assez de crainte pour rameuer le calme. La convulsion produite par cette mesure en démontra la faus-seté. L'animadversion générale fut même: si fortement prononcée, que les cours souveraines demeurées à Paris, imiterent ces mêmes parlemens dont la supériorité avoit si souvent blessé leur amour propre. Monsieur et le comte d'Artois rencontrèreut la même résistance à vaincre à la chambre des comptes et à la cour des aides. L'enregistrement forcé par la présence des princes, fut suivi d'énergiques protestations.

Les parlemens des provinces semblèrent se disputer entr'eux, le triste avantage de tracer des tableaux affligeans du royaume, d'exagérer les maux de l'état, et d'outrager le roi dans la personne de ses ministres. Toutes les remontrances aboutissoient à la demande d'une prochaîne convocation des états - généraux. Louis chaque jour plus triste et plus timide, se laissa sans peine persuader qu'il renconterroit les soulagemens à ses sollicitudes, en déposant entre les mains d'un seul hommé l'exercice de la puissance. D'après cette, idée, l'archevêque de Toulouse fut nommé ministre principal. Les maréchaux

Louis XVI. de Castries et de Ségur se retirèrent sur-le-1787 champ du conseil, où le premier fut remplacé par le comte de la Luzerne, et le second par le comte de Brienne, frère de l'archevêque.

> Le titre de supériorité que la condescendance du roi et la faveur passagère de la reine. venoient d'accorder à l'archevêque de Toulouse, ne put ni accroître ses talens ni fixer ses fluctuations perpétuelles. Les exemples comme les discours du garde-des-sceaux, furent perdus et ne lui communiquèrent ni franchise, ni fermeté. Dans un moment de trouble, il s'écria : « J'aurois besoin du par-» lement pour mes emprunts du mois de » novembre; si j'y avois pensé plutôt, je ne » l'aurois pas exilé. Il faut le rappeler bien » vite. » Quelques émissaires ouvrirent les négociations d'un accommodement: démarche d'autant plus blamable, qu'un souverain ne transige jamais avec ses sujets, sans se compromettre. A la suite de plusieurs pourparlers, les lettres-de-cachet d'exil furent révoquées : la cour retira ses édits, et le parlement enregistra le second vingtième pour cinq années. Dans cette transaction peu décente, les deux partis se manquèrent également. Le roi faisoit un pas rétrograde, et compromettoit sa dignité. Le parlement, au mépris des maximes qu'il avoit nouvellement présentées avec faste, reconnoissoit les besoins de l'état, et s'arrogeoit de nouveau

sitoit la crise présente.

Dès que les membres de ce corps se trouvèrent replacés dans leurs dignités, et se sentirent soutenus par la puissante influence de Paris, ils reprirent leur même marche, s'exhalerent en plaintes et répétirent qu'ils « re-» gardoient comme hors de leur pouvoir d'enregistrer désormais aucun impôt, quel » qu'il fût, dont les états-généraux n'auroient » pas reconnu la nécessité, et fixé invaria-» blement la quotité, la durée et l'emploi.»

Cependant l'heure critique des emprunts étoit arrivée : le ministre principal se proposa d'établir ciuq emprunts qui , successifs et en proportion décroissante , rapportassent dans l'espace de cinq années quatre cent vingt millions (1).

Le parlement opposa des refus que l'archevêque ne put fléchir. On se détermina pour lors au moyen extrême d'indiquer une séance royale. Le roi vint la tenir à Paris, et se moutra entouré de ses frères, des princes du sang et des ducs et pairs. Son premier besoin fut d'épancher la bonté de son ame: « Je ne » craindrai jamais de me trouver au milieu » de mes sujets. Un roi de France n'est jama mais mieux que quand il est entouré de

<sup>(1)</sup> Les emprunts devoient se suivre dans cet ordre : 120 millions, 90, 80, 70, 60. Total au bout des cinq années, 420.

Louis XVI. » leur amour et de leur fidélité. » Cette tou-

chante elusion amena la condescendance de permettre que les opinions se prononçassent à haute voix. Louis s'attendoit à des conseils dictés par l'amour du bien public et à quelques traits de lumière sur les intérêts du royaume. Hélas! son cœur fut douloureusement et bientôt détrompé; l'abus de sa complaisance amena de violentes sorties contre sa famille et contre sa propre personne. Durant sept heures fatigantes, il fut contraint de faire le premier essai de cette lougue et douloureuse résignation qui lui fit supporter tant de sacrifices, d'outrages et de soulfrances, et qui l'accompagna enfin sur l'échâtaud sans que le calme de son ame fût troublé.

Le duc d'Orléans trahit le secret des complots qu'il a payés de sa fortune, de sa vie et de son honneur ; punition bien foible pour une suite d'attentats qui ont accéléré la chûte d'un trône que sa famille occupoit depuis tant de siècles. Le conseiller Fréteau se fit remarquer par sa chaleur. A l'en croire, « la » différence qu'il y a entre un lit de justice et et une séance royale, c'est que l'un a la » franchise du despotisme et que l'autre n'en » a que la duplicité, » Le conseiller-clerc Sabattier de Cabres déploya sa vigoureuse éloquence. Livré aux élans du génie, il se persuada « qu'il n'éprouvoit que la soif de » dire la vérité. »

Le plus grand nombre des orateurs se réu-

nirent à demauder les états-généraux. Le con-Louis XVI, seiller d'Ésprémesnil , jeune homme doué 1787. d'une brillante imagination , d'une vire sensibilité , d'un caractère fier , mais égaré par son enthousiame , son ardeur et sa turbulence , saisit sur les traits du monarque des signes d'émotion : « Sire , je le vois , ce mot » désiré prêt à échapper de vos lèvres ; pro» noncez-le, et votre parlement souscrit à vos » édits. »

Louis plus sensible aux prières que blessé des manques de respect, alloit céder à ce dernier vœu. Tout-à-coup son esprit se retraca l'exhortation du ministre principal:

Que votre majesté ne s'écarte sous aucun prétexte du principe ancien et généralement adopté: Par-tout où le roi est présent, sa volonté fuit la loi. " Il s'arma donc d'une apparence d'énergie pour prononcer: « J'ai » entendu vos opinions et je persiste dans » mon sentiment. J'ordonne que mes édits » soient enregistrés. »

On obéissoit lorsque le duc d'Orléans prit la parole. « Sire, je demande à votre majesté la permission de déposer à ses pieds et dans le sein de la cour ma déclaration, que je regarde cet enregistrement comme illégal, et qu'il seroit nécessaire pour la décharge des personnes qui seront censées a voir délibéré, d'ajouter qu'il est fait du très-exprès commandement de votre majesté?» Le roi jeta un regard de mépris sur 232

Louis XVI. son cousin, garda le silence et sortit avec ses

Des deux édits qui venoient d'être enregistrés avec une espèce de violence, l'un d'administration, établissoit les emprunts; l'autre législatif donnoit un état civil aux protestans. Dans des jours où la tolérance s'exçoit avec fracas, les applaudissemens furent prodigués à la justice de rendre une existence légale aux hommes qui ne professent pas la religion dominante. Mais après les premières heures de joie, des murmures condamnèrent la clause qui réservoit aux catholiques les distinctions et les charges. Ceux des protestans qui se faisoient distinguer par leur sagesse et par leur modération, parurent seuls être satisfaits.

Le lendemain d'une scène orageuse qui inspiroit un juste effici aux esprits prévoyans, le roi annonça l'exil du duc d'Orléans à Villers-Cotereis. Cette disgrâce devenoit un châtiment si peu proportionné à l'énormité de la faute, qu'elle ne parut que le signal d'une foule de désastres. Le conseiller Fráteau partit pour le château de Dourlens, et l'abhé Sabbatier pour Saint-Michel.

La surprise du public fit place à sa fureur au moment où plusieurs murmures poussés jusqu'à l'audace et restés impunis , fournirent la preuve que le trop facile Louis ne réprimoit pas les hommes qui osoient le braver, Le parlement sut tirer avantage de cette dis-

## TROISIÈME DYNASTIE.

position des esprits. L'amertume de ses plaintes Louis XVI. entraîna l'assentiment de la capitale et celui 1787 des provinces. Le premier président parut à Versailles, et y demanda le retour du premier prince du saug et la liberté des deux magistrats; tous trois souffroient pour avoir dit « li-» brement ce que leur avoit dicté, en présence » de sa majesté, leur devoir et leur conscience » dans une séance où elle avoit annoncé qu'elle » venoit recueillir des suffrages libres. » Le

roi répliqua : « Lorsque j'éloigne de ma per-» sonne un prince de mon sang, mon parle-» ment doit croire que j'ai de fortes raisons.

» J'ai puni deux magistrats dont j'ai dû être » mécontent. »

- Ces paroles caractérisées par la justice , la sagesse et la dignité qu'on devoit attendre d'un souverain, n'imposèrent point le silence. Des représentations successives aggravèrent les torts, peignirent les ministres sous les couleurs les plus défavorables, et inculpèrent le monarque de trop de sévérité; on se récria sur-tout contré les manyais traitemens que les deux magistrats avoient essuvés. Le roi ne dédaigna pas de répondre par rapport à ce dernier reproche : « Si ceux qui » ont été chargés de l'exécution de mes » ordres, se sont conduits d'une facon con-» traire à mes intentions, je les punirai. Si » le lieu de la détention des deux magistrats » peut être nuisible à leur sante, je les ferai

» transférer ailleurs. Le sentiment d'humaт. 5.

Lonis XVI. » nité est inséparable dans mon cœur de 1787 » l'exercice de ma justice. » Pour réponse aux accusations qui lui étoient personnelles , il ne cessa de veiller avec une sollicitude affectueuse au bonheur de ses sujets.

> La querelle entre la cour et les corps de magistrature prenoit chaque jour un caractère plus alarmant. Le roi défendit aux ducs et pairs de paroître au parlement. Ces foibles représentans d'une antique et puissante corporation . abandonnèrent un trône d'où tomboient sur eux quelques rayons de splendeur et ne connurent pas combien ils étoient imprudens de se confondre parmi les membres d'un ordre intermédiaire, qui, durant plusieurs siècles . avoit travaillé avec tant de suite à l'abaissement des grands seigneurs. Les ducs qui s'offensoient comme d'une atteinte portée aux droits de la pairie, de la défense du roi de se réunir avec le parlement, avoient - ils donc pu oublier, ou bien ignoroient-ils que leurs prédécesseurs avoient regardé comme une outrageante tentative, pour s'élever au pouvoir absolu, la première alliance de l'épée et de la robe ?

Louis asservi de plus en plus à une foiblesse qui l'entrainoit dans l'abime d'où il ne devoit plus sortir, rendit aux princes et aux pairs l'exercice des fonctions qu'ils décoroient du titre de droits sacrés. Ce signe de condescendance enhardit le parlement; il ne se borna plus à la demande relative aux prisonniers, il éleva une question de la plus Louis XVI. sérieuse importance, et il publia la résolution '1987. d'attaquer le despotisme dans sa source, par la suppression des lettres - de - cachet. Les hommes honnétes avoient gémi lorsque sous le règne précédent, un ministère à la fois timide et soupçonneux, s'étoit rendu coupable d'abus énormes; mais l'impartialité devoit reconnoître que sous le meilleur des princes, ce mode de correction ne s'employoit qu'avec heaucoup trop de réserve.

Pendant que la France épuisoit ses forces. déchiroit son propre sein et se tourmeutoit par des convulsions intestines, les puissances étrangères méprisoient ses ménaces et s'exagéroient le dénuement de ses ressources. Le roi de Prusse et l'Angleterre accomplirent la ruine des patriotes hollandais que Louis avoit assuré de sa protection. Le ministre principal anroit dû rassembler un corps d'armée à Givet, montrer son souverain dans une attitude imposante, et prendre ensuite un ton de dignité dans les négociations ; mais attaché par goût et par habitude aux allures obliques, il n'adopta point une marche aussi simple que noble; il se laissa intimider par les menaces de l'Angleterre, et ne s'opposa point à ce que le roi de Prusse consommât son entreprise.

Le stathouder reçut des mains de son beaufrère, une autorité absolue dont la courte durée laisse à sa famille le long regret de ne pas s'être bornée à la jouissance d'un pouLouis XVI, voir resserré, mais que le vœu des peuples 1787 rendoit légitime. Le cabinet de Versailles, pas donné à propos des marques de vigueur, perdit le précieux avantage de l'influence dont il s'étoit depuis long-temps emparé sur la république.

L'habitude des agitations n'étant pas encore profonde, la fatigue produisit quelques instans de l'édit en faveur des non-catholiques, devinnent plus nombreus; l'emprunt qui avoit causé tant de troubles s'enregistra et se remplit sans qu'a peine le public s'en occupât. Les taxes nouvelles furent payées avec exactitude. On ne parla plus des lettres-de-cachet. Le duc d'Orkans revint de son exil. Le conseiller Fréteau ent la permission de se rendre dans ses terres. L'abbé Sabhatier trouva dans la ville d'Arles un séjour agréable.

Le ministre principal s'occupa peu de tirer de ces instans de relâche, tous les avantages qu'on pouvoit en recueillir; il accumula sur sa tête les revenus et les dignités ecclésiastiques. Il avoit échangé l'archevêché de Toulouse contre celui de Sens, s'étoit pourvu de grandes abbayes et venoit d'être décoré du chapeau de cardinal.

Au faite des grandeurs et des richesses, il dirigea son inquiétude du côté de l'armée. Le conseil de la guerre rendit totale une désorganisation commencée dès la fin du règne de Louis XV. En suivant la marche progres-

sive des abus. l'homme de cour se tenoit Louis XVI. assuré de son avancement ; le gentilhomme 1788 restoit relégué dans une marche obscure . et le simple particulier se voyoit séparé des grades supérieurs par une barrière presque insurmontable. On vit chaque jour s'amonceler des nuées d'officiers-généraux qui s'arrogeoient la jouissance des appointemens, des emplois et des distinctions du service , dont ils dédaignoient de remplir les devoirs et de supporter les fatigues. L'officier livré à l'étude et à l'exercice de sa profession , languissoit dans l'oubli, éprouvoit des refus, et n'étoit plus que le témoin des progrès d'une foule d'intrigans subalternes. Ces symptômes affligeans furent, comme nous l'avons remarqué, encore aggravés par l'esprit du moment qui propageoit le goût de l'indépendance et les chimères de l'égalité. La jactance, compagne assidue des prétentions au bel esprit, accoutuma les jeunes gens à dédaigner avec hauteur d'anciens officiers, qui réunissoient à un courage à toute épreuve, une sagesse puisée dans l'expérience et une loyauté fondée sur l'antique honneur français. Ils se virent négligés avec tant d'affectation, que les jeunes gens les plus dignes de marcher sur leurs traces, s'en éloignoient, soit par une fausse pudeur, soit par une politique timide.

Les membres du conseil de la guerre furent tirés d'entre les officiers-généraux qui jouissoient de l'estime publique et de la confiance Louis XVI. de l'armée. La rédaction de ses travaux tomba 1788 en partage au comte de Guibert, qui, dès sa jeunesse, avoit acquis de la célébrité par un essai de tactique, dont l'éloquente introduction parut à Voltaire ne pas être indigne de ses éloges. Les fautes dont se rendit coupable une réunion formée avec un soin si scrupuleux, semblèrent être une leçon que la fortune donnoit à la France, sur les résultats désastreux qui devoient nécessairement naître d'une assemblée délibérative. La publication de la hiérarchie militaire sema le trouble, le désordre et l'indiscipline dans toutes les classes de cette armée, qui, depuis tant de siècles, faisoit la gloire du peuple francais.

La chûte de la gendarmerie dont les priviléges avoient long-temps excité la haine et la jalonie, devint l'objet des regrets unanimes. On se redisoit avec intérêt, que ce corps captivoit tous les suffrages par sa beauté, sa tenue et son instruction ; qu'il offroit le dernier noyau de cette gendarmerie illustrée par lant de hauts faits d'armes, et qu'il étoit sacrifié à la haine qu'un prêtre vindicatif portoit au maréchal de Castries. Cette réforme refroidit un grand nombre de militaires estimables pour leurs moyens comme pour leur zèle, et que l'oisiveté livroit à une dangereuse inquiétude.

L'orage sembla ne s'être appaisé quelques instans, que pour éclater bientôt avec plus de violence. Dans la capitale comme dans les provinces, des hommes jusqu'alors consi-Louis XVL dérés, ne rougirent pas de s'ériger en pro- 1788 vocateurs d'insurrection. Le cardinal recut des mains d'un spéculateur à sa dévotion, un plan qui tendoit à établir la puissance absolue du monarque, et l'impunité des ministres. La mesure la plus essentielle consistoit dans le renvoi du parlement et la création d'une cour plénière, où les appels définitifs de-» vroient être portés, et qui seule auroit le » droit d'enregistrer. » Le garde-des-sceaux combattit avec chaleur cette conception audacieuse. Il représenta combien d'inconvéniens et même de périls résulteroient de la hardiesse de frapper sur la haute magistrature, un coup si téméraire. Il montra que le moyen le plus sûr d'affoiblir le parlement . étoit de créer des bailliages considérables, qui diminueroient l'étendue de son ressort. Enfin il prédit les difficultés nombreuses qui s'opposeroient à la création d'une cour plénière, que le ministre principal s'obstinoit à présenter comme l'unique moyen capable d'inspirer aux hommes de robe le respect et l'obéissance.

Lamoignon cédant aux instances du cardinal, dressa un édit qui ordonnoit de grande changemens que le conseil approuva, et dont l'exécution fut préparée avec mystère; mais le départ des commandans des provinces pour les villes de, parlement, et les rapports de quelques bommes qu vendus ou indiscrets, Louis XII, divulguèrent le secret. Trois jours avant celui 
1788 que l'on avoit désigné pour la tenue d'un lit 
de justice où les coups décisifs devoient être 
frappés, le parlement se rassembla. Des intéréts majeurs et des passions violentes produisirent une séance orageuse. Le tumulte 
s'accrut encore par la réunion d'une foule 
de factieux de tout état, qui se pressoient 
dans les salles du palais. On protesta d'avance 
contre l'édit qui devoit se promulguer dans 
le lit de justice. Les magistrats s'engagèrent 
par un serment solennel, à ne reprendre

éloigné. . La cour s'indigua d'une démarche attentatoire à l'autorité du monarque. Le cardinal dénonca les conseillers d'Esprémesnil et Montsabert, comme coupables d'avoir donné le signal de la rebellion. Ces deux magistrats prévenus du danger qui les menacoit, coururent au sein du parlement chercher un refuge. Le marquis d'Agoust, aide - major des gardesfrançaises, les arrêta en présence des chambres assemblées. Ce coup d'autorité venoit trop tard, puisque l'on crut que la prudence exigeoit que les prisonniers fussent conduits à leurs carrosses par des corridors obscurs et · détournés. Déjà le peuple faisoit craindre son effervescence. L'ardent, mais généreux d'Esprémesnil, a dans la suite répété d'un ton douloureux : « Si ma tête étoit tombée , elle eût

leurs fonctions que dans le même lieu, et à ne jamais souffrir qu'aucun d'entre eux fut » assuré le salut du gouvernement. » Ses ad-Louis XVI. versaires pargrent satisfaits de sa translation 1788

aux îles Sainte-Marguerite.

A la même heure, le lit de justice s'ouvrit à Versailles, et les parlemens de province se rassemblèrent sous la présidence des commandans. Des lois « presque toutes conformes anx » vœux de la nation, » furent promulguées et devinrent les objets d'une égale résistance dans toutes les parties du royaume. Dès que le cardinal fut instruit du mécontentement général, il porta le roi à déclarer le parlement en vacance, et le maréchal de Biron recut et exécuta l'ordre de se faire apporter les cless des salles du palais.

Le ministre principal, trop frivole pour ne pas imprimer à ses opérations le caractère de la foiblesse et de l'inconséquence . démentit bientôt la vigueur de ses premières mesures. Douze députés de la noblesse de Bretagne avoient été renfermés à la Bastille. Aussitôt vingt-quatre autres parurent aux pieds du trône, y firent entendre des plaintes amères contre l'administration du royaume, et obtinrent que leurs douze compatriotes fussent relachés. Revenus triomphans, ils détruisirent les heureux effets de la conduite énergique que le maréchal de Stainville venoit de tenir dans cette province.

Le Dauphiné adopta et suivit le premier les systèmes nouveaux, changea la forme de ses états, et prétendit que le tiers eût la moitié

т. 5.

Louis XVL des voix. Le cardinal favorisa ces mesures

Totalement abattu par l'insurrection unanime des parlemens, il sit rendre un arrêt du conseil, qui fixoit au mois de mai suivant. la tenue des états-généraux. Il avoit si ouvertement énoncé son opposition à ce projet, que sa condescendance ne pouvoit paroître que le fruit de la crainte et de la foiblesse. Le public se montra indifférent ; les mécontens devinrent plus audacieux. La vanité du cardinal lui faisoit croire que les beaux esprits, les gens de lettres et les philosophes le chérissoient comme leur protecteur et leur apôtre. Persuadé que les lumières ne sauroient être trop répandues, pour que les préjugés. en s'éteignant, laissassent à la raison un empire absolu, il prépara le bouleversement du royaume, alluma le flambeau de la destruction, et ouvrit sous les pieds d'un monarque vertueux , le précipice qui devoit l'engloutir , par cette phrase qui laisse à douter si elle fut dictée par l'ineptie, par la persidie, ou seulement par l'inconséquence : « Sa majesté in-» vite tous les savans et les personnes instruites » de son royaume, et particulièrement ceux

- » qui composent l'académie des inscriptions » et belles-lettres de sa bonne ville de Paris,
- » à adresser à M.r le garde-des-sceaux tous » les renseignemens et mémoires relatifs à la
- les renseignemens et mémoires relatifs à la
   convocation et à la tenue des états-géné-
- » convocation et à la tenue des états-géné-» raux. »
- e raux.

Cette invitation blamable en elle - même , Louis XVI. eût néanmoins excité la reconnoissance, sans l'égarement des esprits et la perversité des cœurs. Mais, semblables aux maladies épidémiques, les fléaux dont on étoit menacé étendoient chaque jour leurs ravages.

Dans l'effusion simple et franche de sa belle ame, Louis avoit dit en vain : « Je souhaite » que les états-généraux présentent l'assem-

- » blée d'une grande famille, ayant pour chef
- » le père commun. » L'amour-propre n'exécutoit à cette époque que les plans de la haine, Aussi, la France fut-elle inondée d'un torrent de brochures et de pamphlets. En général, ces écrits étoient incendiaires. Plusieurs ne présentoient qu'un déplorable abus de talent : quelques-uns, en petit nombre, respiroient le respect de l'ordre, le désir du bien et l'amour de la vertu. Mais les principes les plus dignes d'éloges, et les conseils les plus sages, au lieu de reposer sur une sage expérience, n'étoient fondés que sur une séduisante théorie. S'il existoit, à l'époque de cette crise, des hommes à la fois éclairés et calmes, ils durent frémir d'effroi à l'approche de la tempête, et se rappeler la maxime de l'un des pères de l'histoire moderne :
- « C'est un grand préjugé que l'état va tombér
- » en trouble, quand chacun se plait plus à » parler et à écrire, qu'à bien faire. »

Les fausses mesures du ministre, la fermentation des têtes et les paradoxes des écriLouis XVI. vaius, n'offroient que peu de remèdes pour 1788 la guérison des plaies de l'état. A chaque pas, le désordre entravoit la marche des finances. Le cardinal n'ayant plus de ressources, et convaincu de son incapacité, n'écouta que son désespoir. « Un arrêt du conseil déclara, » que les deux cinquièmes des payemens sur » le trésor royal , se feroient en billets d'état. » L'indignation publique éclata sans aucune réserve. De violentes clameurs retentirent de toutes parts contre l'auteur des maux publics. Dans le trouble qui l'agitoit, il se flatta de trouver dans le rappel de Necker, l'unique ressource qui pût encore le sauver d'un prochain naufrage. Le Genevois ne voulut point tendre une main secourable à un ennemi malheureux ; il répondit aux agens secrets de la négociation: « Si j'ai encore l'espérance d'être » utile à l'état , cette espérance est fondée » sur la confiance dont la nation m'honore ; » et pour me conserver quelque crédit , on » sait quelle condition je suis obligé de » mettre à mon retour. »

Sur ce rapport, le ministre principal dit au garde-des-sceaux: « Cette réponse de Necker et et mon arrêt; il faut céder la place. » Sa démission étaut ainsi devenue inévitable, il acheva de se flétrir par un trait de la plus vile avarice. Possesseur de six cent soixante-dix-huit mille livres de rente en bénéfices, et venant de toucher un million de la coupe de bois de ses abbayes, il réclama le mois de

ses appointemens de ministre et eut le front de Louis XVL se faire compter vingt mille livres au trésor 1788 royal, où il ne restoit à cet instant que quatre cents mille livres, soit en argent,

soit en autres valeurs.

A l'heure même où le cardinal s'éloignoit, le marquis de Montmorin redemanda les sceaux à de Lamoignon. L'aucien ministre principal et l'ancien garde-des-sceaux , parurent condamnés par le sort à ne pouvoir, après leur chûte, rompre l'union à laquelle ils avoient attaché la durée de leur puissance. Ils languirent dans la sollicitude , l'ennui et les regrets, jusqu'au moment où ils ne purent plus lutter contre l'infortune. La catastrophe qui termina leurs jours, déroba du moins à leurs yeux une partie des fléaux qui pesèrent sur leur patrie, et auxquels le tribunal irrécusable de leur conscience leur reprochoit de ne pas être étrangers. Les moralistes ne se lassent pas de peindre aux bommes l'ambition effrénée comme un monstre insatiable dans ses désirs, peu satisfait de ses jouissances et presque toujours malheureux dans le résultat de ses combinaisons. Peu de mortels furent autant que le président de Lamoignon, la victime de cette impérieuse passion. Chef d'une maison dont le nom seul imprime le respect; entouré d'une famille où la beauté, l'esprit, les grâces et le talent réunissoient un ensemble aussi rare que précieux ; estimé de tous ceux qui le connoissoient ; récherché

Louis XVI. dans le grand monde ; franc , généreux et sensible : possesseur d'une fortune considérable que le fameux séjour de Bâville avec sa magnifique bibliothèque embellissoient; unissant enfin à de si nombreux avantages une constitution vigoureuse qui lui permettoit de se hvrer sans efforts aux travaux du cabinet, aux exercices de la campagne et aux dissipations de la société : il s'élança tout-à-coup dans le tourbillon du ministère, et devint l'esclave des caprices d'un intrigant revêtu d'une réputation usurpée ; il attaqua le corps dont depuis tant d'années ses ancêtres s'étoient montrés constamment l'égide et le flambeau. Il travailla aux progrès du pouvoir absolu que tous les siens avoient combattu avec tant de générosité. Descendant d'une famille célèbre par les orateurs, les historiens et les poètes, il ne sentit pas assez que la place de gardedes - sceaux ne pouvoit l'honorer ; il y attacha au contraire une valeur démesurée. Il voulut la conserver au prix d'une maxime qui, dans sa bouche, devenoit un sacrilège: Le pouvoir législatif réside dans la personne » du souverain, sans dépendance et sans par-» tage. »

La joie fut au comble à la nouvelle du retour de Necker à la tête de l'administration des sinances. Le roi ne se défendit pas lui-même de l'engouement que cet homme habile, mais vain, avoit excité. Il lui adressa ces paroles encourageantes et slatteuses, qui imposoient des devoirs difficiles à remplir : « Je me promets Louis XVI. » tout de votre zèle pour le bien de l'état et 1788

» pour mon bonheur personnel. Je vous pré-

» viens que je ne consentirai ni à des em-

» prunts, ni à de nouveaux impôts, ni à une

» banqueroute sous aucune forme. » Necker n'hésita pas à contracter ces engagemens ;

« Sire, votre majesté sera obéie et jouira du

» bonheur. »

Il éprouva bientôt de l'effroi et de la douleur à la vue de la déplorable situation du royaume. Les ressources de son génie financier ne lui fournirent aucun moyen de salut : les états - généraux lui parurent l'unique remède à des plaies aussi profondes. Dans cette position si difficile et si délicate, con-fiance lui montra les avantages et lu eroba une partie des daugers. Il pensa que la haute considération dont chaque jour lui apportoit de nouveaux témoignages, le mettroit à portée d'exercer une grande influence sur les membres de l'assemblée générale. Son imagination caressoit l'idée flatteuse de briller à la fois comme ministre, comme homme d'état et comme orateur. Plein d'un éloignement presque égal pour le clergé, pour la noblesse et pour la robe, il forma la résolution de mettre le roi dans les bras du peuple. Un projet de cette importance et de cette hardiesse, désignoit le besoin d'un puissant secours. La nécessité amena donc une seconde assemblée des notables.

Louis XVI. Pendant les trois semaines qui s'écoulèrent 1788 entre la convocation de l'assemblée et la réunion de ses membres à Versailles, mourut un homme dont la perte fut vivement sentie; sans que ses plus zélés partisans soupconnassent les suites incalculables que cet incident devoit amener. Le maréchal de Biron couvert de gloire à la tête du régiment du Roi : avoit, sur le champ de bataille de Fontenoy et par le propre choix de Louis XV, été nommé colonel du régiment des Gardesfrançaises. Loin de s'étonner des difficultés sans cesse renaissantes qu'il eut à vaincre dans une ville immense, au milieu d'une corruption et d'un désordre presque universel, il avoit rendu les Gardes-françaises digues d'éloges par leur tenue , leur instruction et leur discipline. Un corps jadis la terreur des citoyens paisibles, étoit devenu un modèle de réserve et de retenue. L'ordre et la sureté de la capitale étoient dus en grande partie à ses services. Le maréchal , recommandable dans sa vieillesse par de nombreuses vertus. reproduisoit cette magnificence de représentation qui distinguoit les grands seigneurs aux jours de leur prépondérance ; il exercoit un pouvoir irrésistible sur l'opinion, il se vovoit aimé par les Français et honoré par les hommages des étrangers. L'empereur, le roi de Danemarck, celui de Suède et le comte du Nord, lui témoignèrent une flatteuse reconnoissance de l'accueil qu'il avoit fait à ceux

de leurs sujets qui voyageoient en France. On Louis XVI. devoit à sa surveillance presque patriarcale, 1788 la décence dans les lieux publics, le calme des spectacles et la sureté des lieux les plus retirés. Le dernier sonpir du vieillard vénérable fit écrouler les bases d'un si bel ordre.

Quatre concurrens aspirèrent hautement à l'honneur de le remplacer. Le duc de Lauzun son neveu et l'héritier de la plus grande partie de sa fortune, offroit en se décorant du titre de duc de Biron, des avantages attachés à un nom qui jouissoit depuis plusieurs siècles du précieux privilége d'inspirer le dévouement, la confiance et le respect. Son esprit, sa douceur aimable, son humeur magnifique, son caractère généreux et son activité militaire, devenoient des droits recommandables; mais ces qualités mêmes ne faisoient ressortir qu'avec un éclat plus scandaleux sa passion effrénée pour les plaisirs et l'oubli fréquent des lois de la décence.

La considération acquise par un nom illustre, des biens immenses et des vertus éminentes, s'élevoient en faveur du comte d'Egmont. Des courtisans jaloux d'une supériorité qui les blessoit, saisirent l'occasion favorable d'une ombre de reproche. Après avoir donné de longs regrets à sa première épouse, qui étoit chère aux hommes de lettres, et recherchée dans le monde, qui avoit reçu en partage les grâces du maréchal de Richelieu son père, et qu'une extrême T. 5.

Louis XVI. bonté rendoit encore plus séduisante, le comte

1788 venoit de remplacer cette femme. accomplie
par une personne qui ne possédoit en apparence aucun titre pour aspirer à tant d'honneur. Les amis et les parens de M. d'Egmont se
rendirent coupables du tort de jeter le blame
sur une erreur qu'ils devoient plaindre, et
respecter comme un sacrifice fait à la délica-

Le penchant du roi destinoit le duc d'Harcourt à l'honneur de diriger l'éducation du Dauphin. Ce dépôt précieux offroit une riche compensation pour le refus des autres grâces.

Le duc du Châtelet devoit donc rencontrer peu de difficultés à obtenir la préférence sur ses rivaux, quand même il n'eût pas été sûr de l'intérêt de la reine. Cette princesse récompensoit dans le duc un entier dévouement à sa personne et cédoit à la présomption bien apparente qu'il étoit sorti du sang des princes de la maison de Lorraine. Le duc du Châtelet, fils d'une femme célèbre ; étoit reconnu pour joindre à beaucoup d'esprit, de l'instruction et des principes d'honneur. Il jouissoit de quelque réputation de talent militaire , par les obstacles que ses efforts avoient surmontés avant de réparer les négligences introduites dans le régiment du Roi, sous l'honnête, mais facile comte de Guerchi. Les détails recommandables en temps de paix, avoient paru trop peu dignes d'attention au chef d'un corps qui à la guerre se couvroit constamment de gloire.

Pourvu d'une charge de la plus haute émi-Louix XVI. nence, le duc prétendit à l'honneur de perfectionner une constitution consacrée par des éloges unanimes. Dans le plan vaste qu'il se traca, quelques idées heureuses ne purent prévaloir sur des réformes peut-être dangereuses et hasardées avec trop peu de ménagement.

Les sergens aux gardes investis depuis longtemps d'une considération jusément méritée, jouissoient du beau droit de se punir euxmèmes; un conseil formé de douze membres choisis par le colonel parmi les anciens du corps, é toit autorisé à juger les coupables, et on ne citoit aucune circonstance où il eût pu être inculpé de prévention, de foiblesse ou d'injustice. Ce conseil fut supprimé.

Bientôt après , deux sergens furent cassés devant le corps assemblé pour des fautes de négligence : l'un d'eux se brûla la cervelle. et l'impression de fureur qui se répandit alors parmi des hommes jusque-là si recommandables par la sagesse de leur conduite, sit en un instant disparoître jusqu'à la dernière trace de l'excellent esprit qui les avoit animes. Les chefs de factions s'empressèrent de s'emparer des mécontens, et le soin qu'ils prirent de renouveles la tradition qui attribuoit au régent les plus belles prérogatives du régiment des Gardes, prépara parmi les sous-officiers et les soldats, les dispositions qu'ils montrèrent depuis à soutenir les intérêts du duc d'Orléans.

La seconde assemblée des notables s'ouvrit 4788 et fut divisée en six burcaux. L'opinion publique sur la tenue des états-généraux, étoit déjà si fortement établie, que la grande question ne fut pas seulement abordée, et que les notables ne songèrent qu'à s'occuper des moyens d'exécution ; tous présentoient des conséquences importantes.

> « Quel devoit être le nombre respectif de » chaque ordre? » Le seul bureau de Monsieur prononca : « Que chaque députation » seroit composée de quatre députés, un de » l'église, un de la noblesse et deux du » tiers-état. »

Quelle avoit été et quelle devoit être la forme des délibérations? Le bureau de Monsieur se sépara encore des cinq autres, et proposa de laisser aux états-généraux la liberté de choisir la forme de leurs délibérations. Le vœu le plus général fut qu'on délibérât par ordre, par respect pour les antiques usages de la monarchie.

« Quelles conditions, seroient nécessaires » pour être électeur et éligible dans l'ordre » du clergé et dans celui du tiers-état, soit » dans les communautés de campagne, soit » dans les villes? » Cette question dévoila au grand jour toute l'étendue des progrès de la secte désorganisatrice, et le défaut de prévoyance des dissertateurs en vogue. Une assemblée composée d'hommes dont les uns étoient issus des plus illustres familles, les

autres revêtus de places éminentes, et pour le Louis XVL plus grand nombre possesseurs de fortunes 1788 considérables, exprima le vœu unanime que la naissance, les places et les biens n'eussent aucune influence sur le choix des représentans qui alloient être appelés aux honorables, mais périlleuses fonctions de changer les destinées de l'état. Avec un sentiment à la fois de satisfaction et de vanité, tous les orateurs s'accordèrent à poser en principe, que l'intelligence, les lumières et la vertu devoient être les premiers ou plutôt les uniques titres pour s'asseoir parmi les députés. Tout homme domicilié dans un bailliage, dut à la plus modique rétribution , la prérogative d'être compté au nombre des électeurs et des éligibles. Les mêmes avantages furent accordés à tout ecclésiastique pourvu d'un bénéfice du revenu d'une cure de village.

Cette erreur, enfantée par une imprudente et orgueilleuse théorie, étoit une atteinte aux droits de propriété. Aux grands propriétaires, appartiennent les distinctions et la confiance du gouvernement, qui reçoit d'eux seuls la garantie et les gages d'un zèle soutenu pour le maintien du bon ordre. Les individus soumis aux rigueurs de la fortune, et réduits à leurs moyens personnels, souhaitent ou tout au moins voient sans peine des secousses qui leur présentent l'espérance d'adoucir leur pénible situation. Plus l'homme privé d'une existence certaine possède de talens, moins il s'attache

Louis XVI, à la durée des jours calmes. Dans ces orages intérieurs qui sement le trouble et les désastres au sein des états, les rangs se confondent, les degrés de la hiérarchie sociale se franchissent, et les lois restent sans vigueur. Alors chacun se saisit de la place à laquelle la nature l'a rendu propre Les sentimens du cœur peuvent sans doute compenser quelquefois la perversité de l'esprit; mais cet heureux triomphe se montre rarement dans le combat inégal que l'amour du bien livre à l'ambition secondée le plus souvent par l'intérêt. Nous devous de l'attachement, de l'estime et de la considération au petit nombre de ceux que le Ciel a favorisés des ressources de l'intelligence et des trésors de la vertu, sans leur accorder les avantages de la propriété ; mais qu'ils ne soient jamais les dépositaires des destinées d'un empire. Eux - mêmes applaudiront à cette proscription qui affligeroit les ames honnêtes, si plusieurs routes n'étoient pas ouvertes aux efforts généreux qui mènent à la propriété et aux honneurs.

a la propriete et aux nonneurs.

Dans le fameux bureau que Monsieur présidoit, et où fermentoit le feu des passions agitatrices, le prince de Conti eut la sagesse et l'énergie de dénoncer ce torrent d'écrits plus ou moins turbulens, dont les presses ne cessoient d'inouder la France. « Veuillez, » Monsieur, représenter au roi combien il est important pour la stabilité de son trône, » pour les lois et le bon ordre, que tous les

systèmes des novateurs soient proscrits à ja- Louis XVI.

mais, et que la constitution et ses formes <sup>1788</sup>
 soient maintennes dans leur entier. Un conseil aussi salutaire ne produisit aucun effet dans la bouche d'un prince reconnu pour un homme honnéte, mais excessivement mé-

diocre.

Necker fort de la confiance du roi, maître de l'opinion publique et entouré de flatteurs, ne fit qu'un usage malheureux de ses talens distingués, et démentit pour un instant ses principes. Sans prévoir les maux qui s'accumuloient sur le royaume dont le salut lui étoit confié, il n'apercut que de la gloire dans l'avenir. Il se persuadoit que dans les provinces, son vœu influeroit sur le choix des députés. Il ne révoquoit pas en doute que l'assemblée obéiroit docilement à sa voix. En présence d'un conseil d'état, il résuma les opinions des différens bureaux, et donna quelque développement à une bien importante et bien délicate question. « Je pense que le roi » peut et doit appeler aux états-généraux » un nombre de députés du tiers-état, égal » au nombre des députés des deux ordres

» réunis, non pour forcer, comme ou » pourroit le craindre, la délibération par

» tête, mais pour satisfaire le vœu général » et raisonnable des communes de son

» royaume. »

A l'heure même où Necker venoit de porter ginsi aux pieds du trône la torche de l'inLouis XVI. cendie, il s'écrioit d'un ton emphatique : 1788 « Combien mon cœur acquiert de droits à de

» pures jouissances, si, pour remplir les » devoirs d'homme public, ceux de citoyen

» et ceux de serviteur d'un roi jeune et ver-» tueux, il faut éclairer sa justice, diriger

» ses inclinations, et le faire jouir de la pre-

» mière des faveurs du trône, de la félicité

» des peuples et de leurs touchantes béné-» dictions! »

Un hiver rigoureux porta la désolation et la misére dans les classes inférieures du peuple. Le duc d'Orfeians se couvrant d'un masque hypocrite, prodigua les secours et les consolations: des feux furent allumés par ses ordres dans les carrefours; un essaim d'agens adroits se répandoient dans les réduits les plus obscurs. Les pauvres ne se lassoient pas de répéter les louanges de ce prince, et son nom étoit béni dans les asiles de la souffrance et de l'infortune.

Les chefs de la faction une fois assurés de la faveur populaire, hasardèrent différentes tentatives, dont l'impunité ne faisoit qu'accroître l'audace de leurs partisans, et démasquoit la foiblesse d'un monarque qui entravoit lui-même la volonté de ses ministres et le dévouement de ses sujets. Des sommes modiques suffirent pour multiplier les attroupemens. Plusieurs hommes furent blessés, et quelques-uns tués dans une attaque qui se dirigea contre l'hôtel de Brienne.

Une nouvelle troupe de ces misérables as- Louis XVI. saillit la maison du maréchal - de - camp 1789 Dubois , chef du guet. Le gouvernement exigea la démission de cet officier, lorsque l'approche de l'orage réclamoit plus que jamais la présence d'un homme de ce caractère. Il avoit fait la guerre avec distinction en qualité de lieutenant-colonel du régiment du comte de Saint-Germain. Son ancien protecteur étant devenu ministre de la guerre, il obtint le grade d'officier-général, et le commandement des troupes auxquelles la police de Paris étoit confiée. Dans cet emploi qui n'obtenoit peut-être, ni de la part des militaires, ni de celle des Parisiens, le degré de considération qui lui étoit dû, cet officier avoit toujours montré de l'intelligence, de l'activité, de la sagesse et de la fermeté.

Enfin, le pillage de l'établissement de Réveillon produisit un scandale aussi fâcheux qu'alarmant. Cet homme possédoit dans le faubourg Saint-Antoine une florissante manufacture de papiers. Recommandable par son industrie, digne d'estime par ses mœurs, il assuroit l'existence de plus de cent familles: la plupart des misérables qui lui devoient leur pain, se firent remarquer dans la foule qui se précipitoit dans sa maison.

Nous ne retracerons pas le tableau d'une scène dégoûtante, dans laquelle la lie de la populace et le rebut de la société, sortis de leurs repaires parurent le front flétri des

т. 5.

.

Louis XVI. signes de la misère, de l'impudence et du 1789. vice, et se montra moius égarée par les boissons fortes que par la séduction de l'or. Nous ne dépeindrons pas ces hordes hideuses outrageant pour la première fois la décoration militaire, poussant dans les airs des hurlemens horribles, inondant les rues de Paris et contraignant les personnes de tout état à plier le genon devant le buste de Necker. Nous ne présenterons pas le premier prince du sang paroissant comme par hasard au sein du tumulte. Nous ne hasarderons pas des éloges sur la fermeté des gardes-françaises . puisque le mérite d'avoir dissipé cet orage ne servit qu'à faire contraster des procédés bien différens qui ne furent pas long-temps attendus. Nous ne pénétrerons pas dans les motifs. cachés d'une circonstance digne le remarque. Le peuple se répandit en murmures contre les gardes-françaises, qui peu de jours après. devinrent l'objet de ses hommages, tandisqu'il prodigua ses éloges et même des signes d'affection aux gardes - suisses qui dans la suite devinrent ses victimes.

Le comte de Saint-Priest, éclairé par une sare sagacité, tout entier aux intérêts de son maître et plein de l'amour de la patrie, traça sous les yeux de Louis le tableau des troubles et des périls que les états-généraux enfante-poient. Son zèle ardent obtint pour unique réponses: « Qu'importe que mon autorité soufire, pourvu que mon peuple, soit heureux. »

unump Gen

Sentiment qui au premier aspect séduit et Lonix XVL touche, mais qui n'en reposoit pas moins sur 1789 une base excessivement fausse. A l'heure même où l'autorité du souverain fléchit, le gouvernement se désorganise, les lois perdent leur force, les classes de la société se confondent, et bientôt les maux s'aggravent sur la masse du peuple, comme sur tous les autres individus.

Ainsi la crise révolutionnaire étoit hâtée par le monarque même à qui le devoir et son intérêt prescrivoient de la prévenir et de l'étouffer à sa naissance. Pour le malheur de cet excellent prince, sa saine raison cédoit à la séduction de sa sensibilité. Il se persuadoit que le plus grand nombre de ses sujets avoient de justes motifs de se plaindre d'une oppressive inégalité; que les antiques prérogatives des deux premiers ordres ne perpétuoient que des usurpations; enfin que la police générale de son royaume devoit appartenir à des officiers municipaux. Il suivoit sans s'en douter l'esprit du siècle. La fatalité qui égaroit Louis et l'entraînoit à sa perte, ne sauroit être bien saisie si l'on n'arrête ses regards sur les dispositions dans lesquelles les membres de toutes les classes de la société se trouvoient, aux approches de l'ouverture des états-généraux.

La cour avoit expié par la perte de sa considération l'oubli de la décence. On commençoit à donner de stériles regrets à l'étiquette, détruite par le goût extrême de la reine pour Louis XVI. les charmes de la société. Les personnes ad-1789 mises dans l'intimité de cette princesse, découvroient chaque jour de nouveaux motifs qui les portoient à lui vouer de l'attachement et de la reconnoissance. Cependant aucune amie, aucune favorite, aucun protégé ne fut ou assez éclairé, ou assez généreux pour la convaincre de l'opinion vraie que Louis XIV avoit si bien senti la nécessité de soumettre des hommes naturellement vains et familiers, aux gênes d'une représentation exacte et imposante. Un prince du sang non moins aveugle que coupable, et sourd à la voix du sang comme à celle de l'honneur et de l'intérêt, se persuadoit que ses sacrifices apparens toucheroient les démagogues. Ignoroit-il, ou plutôt se dissimuloit-il, que tout chef de parti recèle dans son sein une soif de domination, que son hypocrisie mensongère peut quelquefois revêtir du nom d'amour de l'égalité. L'expérience des siècles passés auroit dû lui apprendre que les factieux ne se créent une idole qu'avec l'intention secrète de surprendre le moment favorable pour la renverser, et traîner ses débris dans la fange. Les loisirs d'une longue paix avoient effacé le caractère des grands seigneurs : privés de l'attente que leur courage et leurs talens appelleroient les suffrages de leurs contemporains, ne pouvant espérer de voir leurs noms occuper désormais une place glorieuse dans l'histoire, ils cherchèrent à se soulager du poids de leur inuti-

A some

lité en se livrant à une ambition subalterne. Louis XVL Ils employèrent leurs efforts à obtenir quel- 1789 ques signes de faveur ; leurs souhaits étoient satisfaits par la seule apparence du crédit. Quelquefois ils arrachoient des graces pécuniaires qui les dégradoient et les exposoient à l'indignation publique. Une foule d'intrigues minutieuses, de cabales puériles et de vengeances sourdes, remplissoient les longues heures de leur vie oisive. Cet abaissement ne les sauvoit pas du désavantage d'offusquer les regards des ministres, qui s'accordoient dans le désir de laisser aux hommes revêtus de noms illustres, très-peu de moyens pour nuire et l'impuissance absolue d'obliger. L'élévation du rang ne fut bientôt qu'une chimère.

Pour comble de malheur, les germes de l'anarchie fermentoieut au fond du cœur de ces hommes qui descendoïent des preux de Charlemagne, des compagnons de St. Louis, des chevaliers de François I.º et des frères d'armes du grand Henri; saus pouvoir se rendre raison de leur situation, ils souffroient d'une agitation sourde et pénible. La guerre de l'Amérique les avoit bercé d'illusions s'iséduisantes, qu'ils croyoient s'élever à des idées aussi généreuses que libérales, tandis qu'ils n'embrassoient que des paradoxes à la faveur desquels des novateurs audacieux ca-choient, sous le masque de l'humanité, le projet affreux de consommer la chute des

Louis XVI. autorités légitimes. À l'heure où le volcain fit 1789 son irruption, ces mêmes grands seigneurs retrouvèrent la magnanimité de leurs aïeux. Mais ce noble enthousiasme auquel ils se livrèrent trop tard, n'a produit que des sacrifices honorables et superflus.

Le haut clergé s'assuroit une grande considération par les talens et les lumières dont brilloient ses principaux membres; mais, comme nous avons dejà eu l'occasion de l'observer, les prélats uniquement jaloux de se voir recherchés à titre d'hommes d'état, négligeoient les vertus qui durant plusieurs siècles avoient justifié la prééminence de l'ordre ecclésiastique. Lors du danger, trèspeu d'entre les évêques osèrent tenir le langage de pasteur, dans la crainte que la rougeur ne couvrit leurs fronts, et que le sourire n'éclatât sur les lèvres de leurs auditeurs. Quel écrivain se sentira le courage de prononcer sur les heureux effets qu'on auroit pu attendre d'hommes investis d'un caractère imposant et sacré, et qui eussent en outre conquis la vênération par l'exercice des vertus apostoliques? Ce ne furent ni les talens des brateurs, ni l'indignation des militaires, ni les menaces de quelques jeunes gens, qui réprimèrent par intervalles la fureur des boutefeux de la faction prépondérante. Mais ils cédèrent un moment à la présence de Bonnal, évêque de Clermont. Cet illustre défensent de la sainteté des autels, des prérogatives du

trône, des principes de l'honneur et des Louis XVL devoirs de la noblesse, ne porta dans l'assem-1789 blée qu'une vie sans reproche, qu'une franchise courageuse et une fermeté inébranlable. On le vit combattre sans ménagement les démagogues, dont les plus effrontés payèrent dans as personne un hommage à la toutepuissance de la vertu et de la piété.

La noblesse exposée pendant huit siècles à des attaques successives, voyoit aux approches de sa ruine tourner à son 'désavantage une qualité qui, chez les souverains, semble être le garant du bonheur de leurs sujets. E'humeur pacifique de Louis XVI avoit tari la source dans laquelle le second ordre puisa toujours la considération et la gloire. Le souvenir des services et des hauts faits s'étant évanoui avec une effrayante rapidité, les gentilshommes ne purent, lors de l'explosion, offir au monarque que des regrets sincères, un zèle pur et un dévouement entier; une impuissance absolue rendit ces dispositions stériles.

L'armée laissoit échapper le symptôme des plaies profondes qui la minoient depuis long-temps. La vanité reudoit tous les officiers peu àstisfaits des grades qu'ils occupoient: l'inquiétude née d'un repos fatigant, avoit à son tour enfanté des essaims de désordres. Les officiers généraux présentoient à eux seuls une espèce d'armée, qui se grossissoit avec une excessive promptitude, et

Louis XVI, dans laquelle les colonels couroient s'abymer. 1789 Les lieutenans-colonels se voyoient avertis par des attentions affectées, sous le prétexte de leur âge, et par des signes mal dissimulés d'ennui, du désir qu'on cachoit mal de leur éloignement. Les majors ne s'assuroient la confiance des colonels et les égards des inspecteurs, qu'autant qu'ils renouveloient sans relâche les preuves de leur infatigable activité. Les capitaines oublioient qu'ils sont le nerf principal des armées, et que les grands généraux leur accordent une haute estime. A peine avoient-ils atteint la fleur de l'âge, qu'ils se plaignoient de leur position. Les lieutenans ne cherchoient point. à dissimuler leur dégoût. Les sous-lientenans se livroient à une joie franche, mais si rapide, qu'elle s'évanouissoit du jour où ils sortoient de l'enfance. Les officiers parvenus par les grades se voyoient humiliés dans leuravancement, dans leurs titres et jusque dans leurs décorations; aussi , un sombre désespoir aigrissoit-il leurs ames.

Le parlement éprouvoit un vif regret d'être frustré dans l'attente où il étoit que les minisres lui laisseroient usurper sur le roi une espèce de tutelle, plutôt que de mettre au hasard toutes les institutions, par la démarche inconsidérée de convoquer les états-généraux; mais à l'approche de la crise, les plus illustres membres de cette compaguie adoptérent la fausse opinion, que les Français rapporte-

roient au zèle des magistrats, le bienfait d'une Louis XVI. assemblée si ardemment désirée : dès-lors la 1789 foule nombreuse des partisans de la robe, se flatta de l'espoir de dominer bientôt. La reconnoissance publique ne pouvoit que prodiguer au parlement des prérogatives fort au-dessus de celles que ses efforts eussent arrachées à la foiblesse du monarque. Quelle prévoyance et quelle réserve attendre d'un peuple chez lequel une telle exaltation a pénétré dans le sauctuaire des lois? Des hommes désignés par leurs études, leur expérience et leur dignité, pour être le flambeau de la France, ne respiroient que le bonheur; et n'annoucoient que des destinées magnifiques. Un des plus recommandables d'entre les magistrats, s'écria, lors des premiers éclats de cette épouvantable tempête : « Qu'on trouve sur la terre, qu'on » cherche dans l'histoire, un seul empire où » le roi et la nation aient fait aussi paisible-» ment d'aussi grands pas, et en aussi peu » de temps, le roi vers la justice, et la nation » vers la liberté? »

La fureur du bel esprit et du philosophisme suivoit avec activité sa marche funeste. Les hommes de lettres se glorifioient de leur influence sur l'opinion publique; mais la vanité ombrageuse et insatiable de quelques-uns d'entr'eux, leur reudoit odieux les rangs auxquels ils n'espéroient pas d'atteindre, D'autant plus acharnés coutre les grands seigneurs et contre les gens en place, qu'ils en avoient recu plus de 7.5.4

Louis XVI, bienfaits; à la fois fiers, vils et ingrats, ils bru-1789 loient de la soif de soulager par la perte de leurs protecteurs, le tourment de leur propre bassesse. Leurs vœux criminels n'aspiroient à rien moins qu'à un bouleversement général. « Le » trône et l'aufel tombent ensemble. Ce sont des » arc-houtans appuyés l'un sur l'autre ; et que » l'un des deux soit brisé , l'autre va fléchir. » Une si révoltante perversité n'atteignoit pas le gros des gens de lettres. Quelques individus s'enivroient en général des fumées d'une orgueilleuse théorie : crédules par amour-propre et par ignorance des choses, ils se repaissoient de la douce pensée que, grâce à leurs travaux assidus, le genre humain touchoit au moment de jouir d'une félicité complète. Leurs regards fascinés apercevoient des principes de politique dans les paradoxes qu'avoit produits le délire de l'imagination. Quelques - uns en bien petit nombre connurent le danger, prévirent les malheurs, et se dévouèrent avec d'autant plus de mérite, que leur honnêteté ne se soutenoit pas par l'espérance. Dans cette immortelle élite, nul ne parut aussi grand que Fabbé Maury : ses rivaux furent effacés par son éloquence, ses adversaires vaincus par sa raison lumineuse, et son intrépide énergie subjugua la rage de la populace. Prêt à s'élancer dans une mer semée de tant d'écueils, il épancha son cœur dans le sein de l'amitié : « Il n'est que trop vrai , mon cher Mar-» montel , que dans leurs spéculations les.

» factieux ne se trompent guère , et que pour Louis XVL

» trouver pcu d'obstacles, la faction a bien 1789

» pris son temps. J'ai observé les deux parlis. » Ma résolution est prise de périr sur la

» brèche; mais je n'en ai pas moins la triste

» ccrtitude qu'ils prendront la place d'assaut.

» et qu'elle sera livrée au pillage. » Rivarol mérita aussi l'honneur d'être distingué; constant dans son zèle, sublime dans ses expressions, et transporté par pue explision que

tant dans son zèle, sublime dans ses expressions, et transporté par une exaltation que son principe anoblissoit, il répétoit avec chaleur : « St Pergama dextra defendi pos-» sent, etiam huo defensa fuissent (1).

Le tiers-état s'attachoit avec soin à faire un immense développement de ses forces. Prôné par les trompettes du jour, et fort du penchant secret du monarque, il s'organisoit de plusieurs élémens. On ne sauroit les confondre dans une même masse, sans se rendre coupable d'injustice.

Les avocats recueilloient une haute considération devenue le prix de leurs talens, de leurs lumières et de leur intégrité. Mais fiers d'être les seuls exercés dans l'éloquence délibérative, et jaloux d'une indépendance que l'illustre d'Aguesseau avoit sauctionnée comme l'attribut distinctif de leur ordre, ils ne reconnoissoient qu'avec peine pour leurs supérieurs, des hommes souvent fort médiocres.

<sup>(1)</sup> Si Troye est pu être défendue par quelques mains , elle l'est été par la mienne.

richesse.

coin XVI. Les curés devoient la respectaeuse et tendre

1789 confiance des peuples à leurs mœurs, à leur
amour du prochain et à leur charité, vertu
qu'ils puisoient dans les maximes de la religion; mais ils étoient profondément choqués
de la hauteur des évêques. Le plus grand
nombre mutmuroient de l'extrème nédiocrité de leurs revenus; les uns aigris par le
manque d'égards et les autres tourmentés-par
le besoin, ne voyoient qu'avec des yeux jaloux les gros bénéficiers, chez qui trop souvent les vices régnoient en proportion de la

Les négocians justificient l'opinion générale qui s'élevoit en leur faveur, par une probité que rehaussoient l'intelligence et l'industrie; mais les plus considérables, soit par la fortune, soit par le crédit, s'offensoient des entraves qui les empéchoient d'occuper les premiers rangs dans un royaume que leurs travax vivificient. Plus d'un banquier sourioit aux prédictions des convives qui leur répétoient : « Qu'ils touchoient au moment de » devenir les véritables grands seigneurs du » royaume. »

Les agriculteurs recueilloient pour premier fuit de leurs travaux, le goût de l'ordre, l'amour de la paix et l'absence des passions haineuses; mais, par malheur, des suggestions empoisonnées avoient filtré du sein des villes dans les campagnes, et en avoient corrompu plusieurs habitans. Les cogs de vil-

## TROISIÈME DYNASTIE.

tages n'eurent pas plutôt outragé les mœurs Losin XVI.
et la piété, qu'ils ne virent plus dans les sei-1789
gneurs que des tyrans qui jouissoient de droits
injustes et oppressifs, et méprisèrent les curés
comme des jongleurs qui préchoient l'imposture pour s'approprier la dime et les salaires
des fouctions ecclésiastiques.

Ainsi les princes', les grands seigneurs, les prélats, les gentilshommes, les militaires, les magistrats, les hommes investis de fonctions publiques, les écrivains et jusqu'aux particuliers pourvus de la plus médiocre aisance, étoient assez ennemis d'eux-mêmes pour attiser les flammes de la rebellion : tous se flattoient de la chimérique espérance de ramener sans peine les révoltés dans les bornes du respect et de l'obéissance : erreur plus funeste encore qu'elle n'étoit insensée. Le peuple le plus dévoué n'a pas plutôt goûté les charmes trompeurs de sa prétendue liberté, qu'il brise toutes les barrières, viole tous les devoirs, outrage tous les sentimens , jusqu'à ce que l'excès de sa lassitude, de sa misère et de ses souffrances, le réduisent au besoin d'implorer le bras sauveur d'un souverain.

Par un vice destructeur et inhérent aux différentes classes de la société, les subordonnés remplissoient en France les fónctions des emplois éminens. Les titulaires avides de puissance et de richesses, méconnoissoient la noble émulation de justifier la confiance du souverain par l'assiduité à leur travail et l'arLomixXVI deur de leur zele. Des chefs de bureaux, des 1789 quartiers maltres, des secrétaires ecclésiastiques ou laïcs, en un mot, des instrumens utiles, mais propres à favoriser l'indolence de leurs supérieurs, exervoient la véritable autorité. Dépositaires des rouages secrets de l'administration, ils ne se trouvèrent point inhabiles à régler la marche du gouvernement, lorsque la fondre révolutionaire abatit les têtes qui, par la seule apparence d'une grandeur plus ou moins imaginaire, offusquoient les propagateurs d'une sanglante égalité.

La populace laissoit percer à travers ses dehors grossiers, sa joie bruyante et ses flatteries abjectes, une férocité que la seule crainte enchaînoit. L'exemple des siècles passés devient rarement utile au siècle qui s'écoule : en vain il crioit, en vain il répétoit aux Frauçais, qu'à l'instant où un frein vigoureux se rompt, ou seulement vient à se relâcher, une foule de misérables hideux et corrompus, semblent sortir tout-à-coup des entrailles de la terre. Les horreurs commises aux jours désastreux de la captivité du roi Jean, de la maladie de Charles VI, de la ligue et de la fronde. annoncoient quels fruits on pouvoit recueillir du débordement d'une génération pour le moins aussi viciée. Parmi les moteurs 'des troubles, il s'en rencontroit qui, dépouillés de pudeur et d'humanité, publicient hautement leur vœu que l'on ne fit pas « des ré-» volutions à l'eau-rose. » Ceux de cette

espèce soudoyoient des misérables déhontés et Louis XVL diserts, dont les discours incendiaires produisoient l'effervescence, et portoient la multitude à exécuter sans remords des crimes

qu'elle n'eût pas concus sans effroi.

Ces discoureurs chers à la tourbe la plus avilie et la plus dégradée, étoient presque tons des histrions qui , sur les tréteaux des boulevards et des provinces , s'étoient familiarisés avec l'habitude de feindre des sentimens inconnus à leurs cœurs, et dont les gestes passionnés et plus encore la voix tonnante . remuoient à volonté la populace. Avides de leurs récits mensongers et de leurs accusations calomnieuses pour l'honneur du caractère français, il faut remarquer que plusieurs d'entre les partisans des opinions nouvelles , se révoltoient à la seule pensée du crime, et répugnoient même à l'emploi des moyens violens. Dignes d'éloges pour leur délicatesse . mais égarés par des fantômes, ils se flattoient de l'erreur que les passions de la populace n'attendoient, pour être réprimées, que l'accroissement des lumières. Ce paradoxe rendit encore plus rapide le cours des brochures sur l'administration ou civile ou législative , sur les finances, sur le militaire et sur la morale naturelle. De tous les points du royanme, et particulièrement du sein de Paris et du cabinet .des gens de lettres , sortirent des hommes qui, dans leurs discours et dans leurs écrits, se montroient habiles, ingénieux, quelqueLouis XVI. fois profonds, mais dout le plus grand nombre

On auroit pu comparer le royaume à une école où les élèves livrés à eux-mêmes, après avoir secoué l'autorité des régens, se rendroient dangereux autant par leur demisavoir que par leur suffisance. Le roi luimême joignoit à d'éminentes vertus, des connoissances dont aucun de ses prédécesseurs n'avoit conçu l'idée de s'enrichir. Cependant, jamais monarque ne tint le sceptre d'une main plus incertaine, et ne prépara des résultats plus funestes. Les opinions paradoxales l'entraînèrent avec ses sujets dans l'abyme du malheur, voilé à presque tous les yeux par un coloris éblouissant et trompeur de bienveillance et d'humanité. En un mot , les vices désorganisateurs, vinrent à l'appui de la maxime: « Toute république » prend son commencement par les armes, » et sa fin par l'écritoire. » Le sort appesanti sur l'infortuné Louis , le dépouilloit chaque jour des ressources qui lui eussent laissé l'ombre d'un espoir de salut. Le marquis de Conflans avoit été, dans sa jeunesse, le plus beau des Français et remarquable entre les plus vaillans; il s'étoit, dans le cours de la guerre de sept ans, acquis une haute renommée; mais à la paix, le feu de son imagination et la force de son tempéra-. ment, le précipiterent dans les plaisirs; il ne mit aucun frein à son goût pour la table , le

jeu et les femmes : mais il brilla toujours Louis XVI. par son esprit, et par un talent distingué de 1789

la parole. Le délabrement de sa santé le rappela vers des réflexions sensées : il rougit de ses emportemens, se reprocha ses longues ·liaisons avec le duc d'Orléans, résolut de consacrer tous ses moyens au service de l'état. et se sentit la noble ambition de mériter dans la carrière législative, une gloire proportionnée à celle qu'il avoit obtenue sur les champs de hataille. Se promettant de profiter de l'occasion favorable pour réaliser ses généreux desseins, il expira au moment où quelques-uns de ses amis se préparoient à jouir des charmes de sa société. L'armée regretta vivement un général que le souvenir de ses exploits lui rendoit cher, autant que ses bienfaits lui assuroient sa reconnoissance. Jamais protecteur n'assura l'avancement d'un aussi grand nombre d'individus.

Le maréchal de Stainville, éclairé, circonspect, sage et ferme, mûrissoit avec une profonde sagacité, des plans qui pussent sauver et le roi et le trôpe, dont il pressentoit les périls. Un jour en se mettant à table, il sentit les premières atteintes d'une maladie que lui seul annonça devoir être mortelle; sa prédiction fat par malheur trop fidèlement accomplie.

Le politique dans ses calculs et l'historien dans ses réflexions, ne se permettront pas d'apprécier les changemens que la présence de ces deux hommes auroit pu produire. Parmi Louis XVI. les impudens voiciférateurs de la montagne, il en est peu qui eussent affronté le geste, le regard et l'éloqueuce du marquis de Conflans. Le calme imperturbable et l'énergie inflexible du maréchal de Stainville, eussent préservé les troupes de ligne des piéges de la séduction. La commission qui'lui avoit été destinée tomba en partage au maréchal de Broglie, qui le surpassoit par sa réputation de général, mais dont les talens jadis si vantés étoient enchaînés par les glaces de la vieillesse, la perte du comté de Broglie, et l'éloignement où sa piété l'avoit tenu de l'esprit du jour. On ne pouvoit, qu'au prix du sacrifice de plusieurs des idées anciennes , arrêter ou plutôt détourner la chute du torrent des nouveaux paradoxes. Les étatsgénéraux s'ouvrirent le 7 du mois de mai (1).

<sup>(</sup>a) Les états-généraux qui toujours ont porté le trouble. sans jamais produire aucun bien, se sont assemblés vingtquatre fois : 1.70 (1301) à Paris, sous Philippe-le-Bel; 2.º (1303) à Paris, sous Philippe-le-Bel; 3.º (1312) Paris, Philippe-le-Bel; 4.º (1314) Paris, Philippe-le-Bel; 5.º (1330) Paris, Philippe de Valois; 6.º (1350) Paris, Jean ; 7.º ( 1353 ) Ruel , Jean ; 8.º ( 1356 ) Paris , Jean ; 9. (1357) Paris, Jean; 10. (1358) Complègne, Jean; 11.º (1350) Paris, Jean : 12.º (1360) Paris, Charles V: 13.º ( 1389 ) Paris, Charles VI; 14.0 (1420 ) Paris, Charles VI; 15.º ( 1468 ) Tours, Louis XI; 16.º ( 1483 ) Tours, Charles VIII; 17.º (1506) Tours, Louis XII; 18.º (1558) Paris, Henri II; 19. (1560) Orléans, Charles IX; 20. (1561) Pontoise, Charles IX; 21.º (1576) Blois, Henri III; 22. ( 1588) Blois , Henri III ; 23. ( 1614 ) Paris , Louis XIII ; 24. (1789) Versailles, Louis XVI. Nous avons passé sons silence l'assemblée des états de la ligne en 1595; ce ne fut qu'une réunion de factienx qui obéissoient à l'ambition des Guise, à l'or de l'Espagne et aux intrigues de Rome.

La majesté du trône fut entourée d'une grande Louis XVI. pompe ; brillant , mais dernier éclat que jetoit une lumière prête à s'éteindre pour être remplacée par d'affreuses ténèbres, La confiance et la bonté se montroient empreintes en caractères attendrissans sur le front auguste de Louis, à l'heure même où ses mains débiles portoient atteinte aux fondemens de notre antique monarchie, et posoient la première pierre de son échafaud. L'enthousiasme fut général. Les hommes qui se sont dans la suite glorifiés avec le plus de consiance d'avoir été, des le principe, les prophètes des catastrophes qui devoient suivre, répondoient alors : Que le royaume régénéré rendroit les autres contrées jalouses de son existence fortunée et glorieuse; délire aveugle et funeste que l'amour-propre renie avec d'autant plus de force, qu'il ne découvre dans ses tortueuses subtilités, aucune excuse qu'on puisse raisonnablement admettre (1).

<sup>(</sup>t) Je me rappelle d'avoir entendu dans les salons des plus grands seigneurs, traiter Linguet d'homme à paradoxe, d'devisias véral, de prédicater de depositime, pour cette exclamation aussi louable que modérée: « Paisse la nation, disott-il, uare de la libert de manière à justifier la confiance du souverain ! Puisse la conduite de ses représentans donne l'ieu au peuple comme au roi, de se félicite de cette régénération impéreue! Paissent-ils ue pas vérifier des inquiétudes, les répuignances même qu'ont imprète les aussibles à des hommes très-éclaires et bons administrateurs, qui ne peuvent être fêtris du souppon d'avoir été perstains du devotieme, un nombre desauels

Loniu XVI. Depuis un demi-siècle, les hommes les plus

1789 célèbres par l'esprit, la sgeacité, le génie et
la vertu, avoient menacé la France d'une entière subversion. Les poètes, dans des chansons si chères à un peuple alors léger, s'étoient permis de peindre sous des traits malins
et ingénieux, les progrès des paradoxes à la
mode qui égaroient jusqu'au monarque (1).

» on peut comprendre l'ami du moins despote de tous les » souverains, le ministre principal et encore justement ré-» véré d'un monarque dont on ne prononce jamais le nom » sans attendrissement et sans respect, le célèbre Sully!

(1) M. de Lille, ancien capitaine de caralerie, étoit l'anteur des charmans Noëls qui perpétneront la plus piquante, et par malheur la très - ressemblante peinture des personnes qui compossient la cour du voluptueme. Louis XV, lorsque la marquise de Pompadour en étoit a véritable souveraine. Ce même M. de Lille fit chantel à Chanteloup, phez M. de Choisell, en 1794, i une channon qui présente une suite de prédictions, et dans laquelle trois couplets sur-tont frappent par l'exactitude des faits dont les Français ont été les témoins quitze ans après.

Noblesse et rotore, Les Français retourneront Au droit de nature; Adicu, parlemens et lois, Et dues et princes et rois. La bonne aventure, o gué! Plus de moines langoureux, De plaintieves none; Au liuu d'adresser aux cieux Maines et nones, On verra ces malheureux Daner, abjurant leurs vous, Gavote et chaconne, o gué! Gavote et chaconne,

Du même pas marcheront

Duclos, guidé seulement par sa sagacité na-Lonia XVI. turelle, osa hien fixer l'époque de l'explosion 1789 des maux d'une patrie qu'il chérissoit (1). La justesse de son jugement se fit admirer au moment où on auroit dù n'éprouver que de la crainte et de la tristesse.

Jean-Jacques avoit (2) tonné avec éloquence. La masse pour lors prodigieuse des partisans de cet homme étonnant, s'occupa de quelques principes que leur profondeur ne rendoit accessibles qu'à un petit nombre d'élus, et dont une fausse interprétation formoit une arme dangereuse, tandis qu'aucun regard ne s'arcétoit sur des malheurs imminens. Cette a géante fatalité explique assez bien pourquoi le citoyen de Genève rencontre rarement des juges impartiaux.

Le père Beauregard fit retentir les voûtes amiques et augustes de la métropole de Paris, d'une inspiration céleste qui le transporta de la chaire de vérité loin du séjour des hommes. Dieu sembla rempir son ame de quelques étincelles du feu qui embràsoit les prophètes.

A qui devrons-nous le plus?
C'est à notre maître,
Qui se croyant un abus,
Ne voudra plus l'être.
Ah! qu'il faut aimer le bien,
Pour de roi n'être plus rien.
J'enverrai tout paître, ô gué!
J'enverrai tout paître.

<sup>(1)</sup> Dans les Considérations sur les mœurs de ce siècle.

<sup>(2)</sup> Dans Emile.

Louis XVI. « Oui, c'est au roi, au roi et à la religion, 1789 » que les philosophes en veulent: la hache et

"> que les philosophes en veulent: la hache et » le marteau sont dans leurs mains; ils n'at-

» tendent que l'instant favorable pour ren-

» verser le trône et l'autel! Oui , vos temples ,

» Seigneur, seront dépouillés et détruits; vos » fêtes abolies, votre nom blasphémé, votre

» fêtes abolies , votre nom blasphémé , votre
 » culte proscrit! — Mais qu'entends-je , grand

» Dieu! Que vois-je! Aux cantiques inspirés

» qui faisoient retentir ces voûtes sacrées en

» votre honneur, succèdent des chants lu-

» briques et profanes! Et toi, divinité infâme » du paganisme, impudique Vénus, tu viens

» ici même prendre audacieusement la place

» du Dieu vivant, t'asseoir sur le trône u » Saint des Saints, et recevoir l'encens cou-

» pable de tes nouveaux adorateurs (1). »

Comment les Français pe frémirent-ils pas

d'esfroi, lorsqu'ils entendirent se répéter de toutes parts ces terribles prédictions, vérissées d'une manière si frappante par les événemens?

Tout écrivain éprouve une secrète satisfaction, à la vue des preuves qui justifient jusqu'à l'évidence le système qu'il s'est formé.

<sup>(</sup>i) Le père La Neuville avoit , dans ses sermons , prédit les malheurs prochains de la France, dont les dermières remontrances dur clergé avoient sous fait méntion. Mr de Bonald cite un passage extrémement frappant , tiré d'an ouvrage intitulé : Variétés d'un philosophe provincial, par Mr Charles jeune. Cet auteur, des Samée , 195, écrivoit : « Le brouillard gagne et s'étend sur, soute l'Europe, au » point qu'on ny verra plus ne plain mid. »

Ce mouvement est sans doute produit par la Louis XVI. vanité; mais la douleur a le pouvoir de l'é- 1789 tousier. Nons ue sommes donc que profondément affligés de reconnoître dans la chute de la troisième dynastie, et dans le supplice du vertueux Louis XVI, le terrible, mais inévitable dénouement que la politique sourde de Hugues Capet avoit préparé. Louis XVI pensa que son devoir lui commandoit de suivre la même route que lui avoient tracée ses ancêtres. Il le fit avec une imprudence d'autant : plus dangereuse, que sa franchise répugnoit aux calculs de l'adresse, et que son inexpérience le privoit de la viguent nécessaire pour assurer le succès des entreprises hardies. Trois règlemens seront les objets de nos réflexions.

Une ordonnauce déclara « que personne ne pourroit obtenir un emploi dans le ser-» vice, avant d'avoir déposé entre les mains » du généalogiste de la cour, les titres de » quatre générations de noblesse. Les fils des » clevaliers de St. Louis étoient exempts de » tonte autre formalité que celle de justifier » de la décoration dont leurs pères étoient » honorés. » Les anoblis se soulevèrent contre un acte d'injustice qui paralysoit trois de leurs générations ainsi dépouillées des ressources de la roture, sans qu'on leur domât les pré-

rogatives de la noblesse.

Au nom d'un roi bien étranger aux fumées de l'orgueil, on proclama : • Qu'il » reconnoissoit à son service deux noblesses Louis XVI. » différentes, pour chacune desquelles il ou1789 » vrit une route particulière. La route élevée
» resteroit à jamais interdite aux membres de

» resteroit a jamais interdite aux membres de » la seconde noblesse; mais, au contraire,

» si quelques individus de la première no-» blesse avoient assez de modestie pour des-

» cendre dans la route commune, leurs sa-

» crifices seroient appréciés et même récom-» pensés. » Les gentilshommes frémirent d'indignation, à la vue des préférences assignées aux gens de la cour, avec une franchise si in-

dignation, à la vue des preterences assignees aux gens de la cour, avec une franchise si insultante et tout au moins superflue. Une voix intérieure retenoit sans effort chaque individans le cercle que sa naissance et sa fortune lui avoient assigné. Cette déférence jusqu'alors librementaccordée, devint un jong insupportable, du moment où elle fut exigée.

Enfin, Louis accorda la double représentation au tiers-état: c'étoit abandonner sa personne, sa famille et sa dignité aux caprices d'une classe déjà trop enhardie par les complaisances de la cour, et enivrée de l'encens des

prétendus sages qui l'égaroient.

Nous nous tairons sur les événemens qui se sont succédés avec une effrayante rapidité: les Français du dix-huitéme siècle furent tour à tour auteurs, victimes ou témoins des convulsions révolutionnaires. Ce ne sera donc qu'à leurs arrière-neveux qu'il appartiendra d'en parler avec une sévère impartialité.

Fin de l'Histoire des Rois de France.

## CONCLUSION.

Les illusions des révolutionnaires, le vain espoir des hommes hounêtes, avoient promptement disparu. L'attente de réformes salutaires et l'espérance du bonheur, avoient laissé à leur place des regrets, des plaintes stériles et l'inutile remords de fautes devenues irréparables. Depuis trois années, les passions les plus violentes et les plus exaltées, livroient la France à des convulsions intérieures qui portoient dans son sein des blessures mortelles. Toutes les classes de citovens divisées entr'elles, les tribunaux vides de magistrats, l'armée dépouryue du plus grand nombre de ses officiers, les finances épuisées, les châteaux ruinés, les nobles proscrits, les ministres des autels dépouillés , l'autorité royale flétrie et la religion outragée, tout, en un mot, annoncoit une prochaine et inévitable dissolution. Les potentats jaloux depuis tant de siècles de la splendeur de la France, résolurent d'assouvir leur haine et leur jalousie. L'Europe se souleva, mue par des passions tellement aveugles que les lois les plus reconт. 5.

Conclusion. nues de la politique furent violées, et que des ennemis naturels se rangèrent sous les mêmes drapeaux. Tout espoir de salut de la patrie s'évanouit pendant quelques instans aux yeux des hommes les moins timides.

L'armée prussienne s'avancoit, fière encore des lauriers cueillis dans le cours de la guerre de sept aus. La terreur la précédoit; le nom de Frédéric retentissoit dans ses rangs, et pleine de confiance, elle marchoit sous les ordres d'un roi qui, par sa délicatesse sur l'honneur, par sa vaillance, par ses formes superbes et plus encore par sa magnanimité, offroit une image vivante des anciens chevaliers. Son ame généreuse pressentit la magnifique destinée qui s'ouvroit devant les pas du héros. Lorsque courbé vers la tombe, il gémissoit de l'ingratitude générale, qui se livroit à des suppositions calomnieuses, sans tenir aucun compte de l'épuisement de son trésor et de la perte d'une partie de ses troupes, nous l'entendîmes souvent répéter : « Seul , je suis entré dans la coa-» lition par principe d'honneur, d'après des » sentimens de délicatesse et sans aucune » vue d'intérêt. Voyez quelle est ma ré-» compense. La cause des puissances liguées » est perdue sans retour. La France, de » son côté, me paroîtroit prête à s'abymer, » si le jeune Bonaparte ne fixoit mes re-» gards; tout en lui m'annonce le sauveur

» de sa patrie et le grand homme de son Conclusion. » siècle. »

Les bataillons autrichiens accouroient, siers de leurs victoires sur les Turcs.

Les troupes de l'Empire se rassembloient. Catherine II laissoit échapper quelques por-

tions de ses trésors, et promettoit avec emphase les guerriers de son empire immense.

L'Angleterre soussloit l'incendie, prodiguoit ses guinées, tramoit des intrigues et ajournoit son dessein de paroître sur les mers, jusqu'au temps où elle verroit sa rivale écrasée par ses désaites, ou épuisée par ses victoires.

L'Espagne, l'Italie et la Hollande faisoient

des préparatifs secrets.

Les ressources de la France paroissoient anéanties à tel point, que le duc de Brunswick démentant la prudence qu'on lui comoissoit, publia un manifeste dans lequel il joignit à sos reproches injurieux, le ton de la menace. Cet affront blesse l'honneur national; aussitôt tout citoyen devieut soldat, et tout soldat se promet la victoire ou la mort. Le cri de guerre retentit dans la capitale et dans toutes les parties du royaume. L'empressement de voler aux armes suspendit pour des instans malheureusement trop courts, les haines des différens partis.

Durant le cours de ces campagnes gloricuses, qui pénétrèrent si souvent les ennemis de la France de surprise, de crainte et Connlusion. d'admiration, qui brilleront aux regards des générations les plus reculées, comme des phénomènes bien plus approchans des illusions de la fable, que de la vérité de l'histoire ; une foule de généraux illustres s'élancèrent sur les champs de bataille : mais , ô souveuir affligeant! pendant que les trophées militaires s'amonceloient, l'état s'abymoit dans des torrens de sang et sous des monceaux de ruines; le Français craint au dehors, gémissoit sur ses plaies intérieures! La patrie étoit à la fois triomphante et dévorée par des maux que la sagesse humaine jugeoit sans remède. Tont-à-coup les agitations sont calmécs, et la gloire française est portée à son comble.

Un homme paroft: administrateur, poliique, législateur et guerrier: dans la fleur
de la jeunesse, il marque chacou de ses pas
par des triomphes. Il soumet l'Italie, dompte
les farouches Mamelucks, sauve l'état prêt à
retomber dans le goulfre de l'anarchie, signe
en vainqueur une paix modérée sur le champ
de hataille, sanctionne un code de lois, 'assure les jours et les propriétés des citoyens, encourage les aris et-les sciences, protége toutes
les branches de l'industrie, et ramène près
du tombeau de lenrs pères, ces infortunés
qui tournoient sans cesse vers le lieu de leur
maissance, des yeux baignés de larmes: il relève avec pompe les autols abattus, rend au

sanctuaire ses prêtres et son éclat, fonde sur la Conclusiontolérance la force de la religion, pose endie le faite du plus superbe monument politique, dont il assure la durée par l'unité du pouvoir et par son hérédité. Une quatrième dynastie Napoléoncommence. L'Empire s'élève avec majesté; 12-Grand. les nations et leurs souverains s'accoutument, 1804 à respecter les Français, et les destinées de la terre sont soumises à Napotéon.

Cet irrévocable arrêt révolte le vieil orgueil des monarques. Quelques-uns, aveuglés par leurs passions, et subjugués par les intrigues de l'Angleterre, embrassent la chimérique erreur qu'il existe des forces capables de les soustraire à la prééminence du héros. Des coalitions plus formidables que les précédeutes se forment encore; elles ouvrent un vaste champ aux projets de vengeance et de conquêtes. L'empereur prétend par sa modération éviter la guerre, qui ne peut que lui ravir quelques-unes des heures qu'il consacre à des bienfaits qui menent rapidement ses sujets vers la félicité. Autant que le lui permet l'honneur de sa couronne, il éloigne le moment de rentrer dans une carrière où son génie lui assure une gloire telle que les fastes de l'histoire humaine n'en présentent aucun exemple.

Des campagnes miraculeuses effacent tous les faits d'armes connus. La fière maison d'Autriche est terrassée. Vienne dans un resNapoléon- pectueux étonnement, contemple un maître le-Grand. étranger qui donne la loi dans ses murs , 1805 que , jusqu'à ce jour , l'opinion générale avoit regardé comme l'écueil des conqué-

Un souverain resplendissant de jeunesse, de beauté, d'esprit et de valeur, accourt, animé par la confiance qui appartient à son âge. Sans l'ombre du doute, il assure que ses bataillons invincibles feront reprendre à l'aigle autrichienne un vol audacieux. La bataille des trois Empereurs immortalise les champs d'Austerlitz, et confond l'attente d'Alexandre. Assez noble pour ne pas repousser les preuves de magnanimité d'un eunemi qui commande et son estime et son admiration, il ramène dans ses vastes contrées ses troupes vaincues, mais non découragées.

Le successeur de Charles-Quint se rend près de l'empereur des Français et lui demande la conservation de son trône: les outrages faits à François I.ºº sont effacés. La grandeur co-lessale que les alliances, la politique et les armées avoient produites, et qui, durant plusieurs siècles, menaça la liberté de l'Europe, se courbe sous une main toute - puissante. Narotéon trop familiarisé avec la victoire pour en être ébloui, et trop grand pour abuser des succès, relève une nnemi abaltu.

La Prusse s'étoit rendue coupable par l'incertitude de ses sentimens envers le souverain que son intérêt, sa situation politique et la re- Napoléonconnoissance lui prescrivoient impérieusement le-Grand, de seconder en allié sidèle. Revenue à ellemême, à la suite de réflexions sages, elle offre des réparations et des sacrifices par la bouche du plus célèbre de ses ministres. Le comte d'Haugwitz fléchit le juste ressentiment de l'empereur. Bientôt les piéges de l'amourpropre, la confiance dans des forces imposantes, et plus encore les perfides inductions de l'ennemi du repos de l'Europe, plongent Frédéric-Guillaume III dans des erreurs désastreuses, qui le conduisent à des revers irré-

Triste enchaînement des disgrâces qui s'aggravent sur la monarchie prussienne. Un roi digne d'éloge par la tendresse qu'il porte à ses sujets, recommandable par ses vertus domestiques, respectable par sa sérupuleuse honnêteté, ami de l'ordre, modéré dans ses goûts, étranger aux passions violentes et sévère dans ses principes, couvrant sa conduite d'un vernis de dissimulation, prend les armes, se rend coupable d'une témérité impardonnable, et oublie quelques instans son amour de la justice.

parables.

Nous ne nous rappelons pas sans une vive émotion, que le jour où la volonté de l'Être - Suprême remit les destinées de la Prusse entre les mains du roi régnant, notre profonde douleur de la mort de son père,

Napoléon ne nous empêcha pas de concevoir un efle-Grad frayant rapprochement. Louis XIV et Frédéric II , lasseront dans tous les siècles les trompettes de la renommée. Louis XV et

déric II, l'asseront dans tous les siècles les trompettes de la renommée. Louis XV et Frédéric Fouillaume II out altéré, par des foiblesses du même geure, les avantages dont la nature les avoit comblés. Louis XVI et Frédéric-Guillaume III, ont portésur le trône une vertu, un caractère et même une humeur qui offrent la plus frappante ressemblance. Tous deux ont vu leurs jours comblés de bonheur, et ont été consolés dans leur adversité par des compàgues qui se montroient doucés de beauté, de bienfaisance et des grâces si propres à captiver les cœurs. Tous deux observateurs des principes de la morale, et purs dans leurs sentimens, ont pris la défense des peuples qu'ils auroient dû combattre.

Frédéric-Guillaume III méconnut la voix des serviteurs éclairés et des amis fidèles de sa prospérité, qui le conjurèrent à genoux de ne pas démentir sa Sagesse, de ne pas exposer le sort de ses états, et de ne pas répandre de mugges sur sa vie entière. Pour, le malheur de ce monarque, pour celui de sa famille et de ses sujets, son imagination fut exaltée par l'assurance d'une jennesse bouillante, et par les discours' d'un grand nombre de vieillards trop animés par le souvenir d'anciennes victoires. Tous de concert lui montrentson peuple

comme véritablement guerrice, et lui rap- Nepoléonpellent que son armée lui donne pour gage de le-Grand. sa force irrésistible, une longue suite de triomphes éclatans. Il cède, il s'égare, il menace. La foudre l'atteint, il en est renversé : sa 1806 valeur s'épuise en efforts superflus ; sa chute est aussi prompte que terrible : phénomène offert à l'étonnement, à l'admiration, et peutêtre aux doutes des siècles à venir. Un état créé par les armes, devenu l'une des premières puissances de l'Europe, regardé comme l'école de la guerre, chéri par les partisans du pouvoir absolu que l'opinion publique tempère, et parvenu au rôle imposant de tenir la balance politique; tombe tout-à-coup dépouillé de sa splendeur, et dans le court espace d'une semaine.

Les aigles victorieuses ne prennent aucun repos sur les rives de la Sprée, et voit se déployer dans les plaines que la Vistule arrose. La disette des vivres, la rigueur de la saison, la difficulté des routes et les flots d'ennemis redoutables, ne ralentissent pas l'ardeur des légions embràsées de l'enthousiasme qu'inspirent les regards de Napoléon. Une lutte sanglante et glorieuse es prolonge entre les deux plus puissans de tous les monarques.

Dantzig tombe, malgré la ferme résistance 1807 de Kalkhreut, l'élève du grand Frédéric, et l'ancien guide du prince Henri, de ce prince T. 5. 37

-,

Napoléon- que ses contemporains louèrent sans mesure, le-Grand et que la France elle-même eucensa. On ne 1807 le revêtit d'une supériorité imaginaire, que dans la vue de l'égaler à un frère qui ne rencontra pas, parmi ses contemporains, de rival digne de l'approcher: aucune sagesse humaine ne prévit que peu d'années s'écouleroient avant qu'il füt l'aissé fort en arrière sur la route de

la gloire.

La bataille de Friedland, objet de l'étude des généraux à venir, n'est qu'un seul rayon de la gloire de Napoléon. Cette journée mémorable a sur les autres le rare avantage d'avoir fait éclore le désir de mettre un terme aux combals. Alexandre, sans porter d'atteinte à son honneur, exprime le vœu que le sang humain cesse d'être répandu: Napoléon détourne ses regards des lauriers que promettent à son bras les régions hyperborées.

A un intervalle de plus de dix-huit siècles, reparoit sous la voûte des cieux un spectacle que, dans l'opinion commune, les seuls Romains pouvoient donner. Malgré les proportions gigantesques de ces anciens maîtres de la terre, les conférences dans lesquelles les triumvirs se partagèrent les lambeaux d'une immense république, ne sont rien en comparaison de l'auguste entrevue de l'empereur des Français et de l'empereur de toutes les Russies.

La pompe de l'appareil n'est pas l'unique

avantage que la réunion du Nord emporte Napoléonsur celle du Midi. Des chefs de factions en-le-Grand. nemis implacables, hommes corrompus par la débauche, la cruauté, l'avarice et la soif du pouvoir, ne méditent que des vengeances, des rapines et des meurtres. Par un contraste heureux, deux souverains puissans, valeureux, sensibles et magnanimes, cimentent à jamais leur amitié par des actes de bonté, de justice et de munificence.

Cinq cents mille combattans posent lears armes, se dépouillent de tout ressentiment et se contemplent en silence. Ils font retentir les airs de leurs acclamations, à l'instant où les deux empereurs s'embrassent avec cette cordialité franche que signale le rapprochement de deux ennemis, lorsqu'au milieu des dangers, ils se sont inspirés mutuellement une égale estime.

La voix de Napoléon donne la paix, le repos et le bonheur à cent millions d'hommes.

Après cette suite rapide d'exploits, de victoires, de conquêtes et de bienfaits, le héros se rend à l'impatience de ses sujets ; il se montre plus que jamais resplendissant de gloire; il frappe les esprits d'une respectueuse admiration, et gagne les cœurs par sa touchante affabilité : son ame digne d'apprécier les vertus des Français, répond magnifiquement à leur amour, leur zèle et leur constance, par cet éloge à la fois si vrai, si simple et si sublime : Vous êtes un bon et grand peuple.

L'aigle s'élance rapide et superbe au fover Napoléonle-Grand de la lumière ; l'œil de l'homme prétendroit en vain suivre son vol audacieux : tel le héros dépositaire de la puissance de l'ordonnateur suprême, atteint, confond et terrasse les ennemis assez aveugles dans leur rage pour braver son courroux. Déjà les armées sont en fuite, les villes ouvrent leurs portes, les campagnes implorent la générosité des Français; les trônes s'abyment sur leurs débris ensanglantés; le monde politique est ébranlé par une violente secousse, et les peuples se demandent encore, si Napoléon a rejoint ses légions invincibles. Combien ne seroit pas téméraire l'ambition d'atteindre à l'honneur de peindre, de raconter ou de célébrer des prodiges dont, jusqu'aux joursactuels , la possibilité ne fut pas même soupconnée ! Le peintre trace son esquisse, le sculpteur étudie son marbre, l'historien médite son plan, l'orateur anime ses figures, le poète attise les feux de son imagination; efforts louables, mais tardifs, dont les fruits ne mûrissent que long-temps après la

gloire du triomphe.

Des barrières insurmontables viennent d'être posées autour de cette puissance colossale qui, formée par une longue suite de combinaisous savantes et profondes, domina durant plus d'un siècle sur une grande partie de l'Europe, puisa sans mesure dans les trésors des deux Indes, et qui, sous Charles Quint,

inspira la crainte d'une monarchie univer- Napoléonselle. La maison d'Autriche livrée à l'orgueil le-Grand. et à la haine, s'est crue au moment d'assouvir ces deux passions. Des intrigues chez différens peuples, l'or de l'Angleterre, la bravoure de ses soldats, l'habileté de ses généraux et la force que lui donnoit son désespoir, lui ont fourni des armes redoutables : sa résistance acharnée n'a pu que la bercer de trompeuses illusions. Sept victoires à jamais mémorables dans l'histoire militaire des siècles à venir, ont abattu l'injuste suprématie dont les antiques fondemens n'avoient paru qu'ébranlés par la valeur chevaleresque de François I.er , par l'héroïsme entreprenant de Henri IV, par le caractère impérieux de Richelieu, et par le génie martial du grand Condé : ces fiers Lorrains dont les simples cadets eurent un instant la main posée sur la couronne de France, ne sauroient apporter ·leurs disgrâces présentes, qu'à des erreurs dissiciles à comprendre. Ils ont démenti le suffrage arraché à l'indignation jalouse de Frédéric. « J'ai assez souvent vaincu les gé-» néraux autrichiens, mais je n'ai pas une » seule fois surpris le cabinet de Vienne en » faute. » Se pourroit-il que l'empereur d'Autriche, les princes de son sang et ses ministres eussent si rapidement perdu le souvenir de la magnanimité du vainqueur ? Quand après l'immortelle journée des trois Empe-

Cougle

Napoléon- reurs, François II rechercha une entrevue le-Granda avec le héros, il fut touché des généreuses prévenauces d'un ami, d'un frère. Les gages de l'estime et de l'intérêt adoucirent l'amertume de ses chagrins. Son trône resta crivi-

ronné de puissance et de lustre.

Lors de la première conquête de Vienne, Napoléon se distingua par une délicatesse inconnue aux autres conquérans : il déroba sa présence aux habitans de cette imposante capitale, crainté que des hommes habitués à le chérir et à l'admirer, ne reportassent que de la froideur à leur souverain. Sans doute audessus de la grandeur sublime des modèles de vertu qui ornèrent Rome, lors de la jeunesse de ses institutions destinées à donner des maîtres à la terre, Napoléon reconnut en luimème la justesse de la réponse si souvent citée, que Fabrice fit aux offres brillantes de Pyrrhns.

La comparaison de Napoléon avec Charlemagne, inspirée d'abord par la flatterie, sanctionnée bientôt par la justice, est à cette heure une trop foible louange. Le potentat qui, contre toute attente, a surpassé le restaurateur de l'Empire d'Occident, s'est pronoucé le successeur de sa vaste et majestueuse souveraineté. Il a vu que dans le testament ou Charlemagne déposoit les dernières preuves de sa munificence, Eymard avoit placé Rome la première des villes métropolitaines de l'Em-

pire (1). Le préfet de Rome représente cet Napoléonofficier qui, selon le continuateur d'Eutrope, le-Grands

« restoit toujours à Rome de la part de l'em-» pereur , pour v rendre la justice, et qui » demeuroit dans le palais du St. Père. » La foiblesse stupide de Charles-le-Gros put scule tolérer l'ingratitude d'Adrien III, qui, pour récompense de la protection, des bienfaits, des faveurs et des marques de respect amoncelées sur le siége papal, par les chefs de la dynastie Carlovingienne, lança deux décrets (en 874) aussi révoltans. Le premier déclare « que le pape à l'avenir étant élu, seroit » sacré sans attendre le consentement de » l'empereur ou de ses ambassadeurs. » Le second prononce que « Charles - le - Gros » venant à mourir sans enfans, le royaume » d'Italie et le titre d'empereur demeure-» roient aux Italiens. »

La gloire de la patrie et le bonheur de l'humanité, seront les récompenses dignes de tant de hauts faits, et de tant de mesures hors des atteintes du blame. A pas rapides s'avance

<sup>(1)</sup> Charlemagne, dans une ordonnance rendae en 8:3, met les Romains au nombre de ses sujets: «Nous ordonnons que les Romains, les Français, les Allemaños, les Bavas-rois, les Saxons, les Thuringiens, les Frisons, les Gaulois, les Bourgaignons, les Bretons, les Lombardé, les Gascons, les pupples du duché de Bnésvent, les Goths, les Espagnols, et les autres peuples qui sont sous notre domination, etc.

Napoléon- le jour où aucune voix ne s'élèvera contre le-Grand l'assertion du dernier père de l'églies, le 1809 plus grand orateur des siècles modernes, l'inébranlable antagoniste des prétentions ultramontaines. Bossuet prononce, à la suite de l'un de ses sublimes élans « Le royaume » de France est le plus illustre qui fut jamais » sous le soleil, devant Dieu et devant les » hommes. »

## TABLE GÉNÉRALE

DE.S

## MATIÈRES.

## Α

AARON - RACHIED établit des relations avec Charlemagne ; t. I., p. 144.

ACIER (d') chef des protestans, t. II, p. 521. Il est nommé gouverneur du Languedoc, 552.

ADALGISE forme chez les Lombards un parti redoutable, t. I, p. 126.

AGNADEL (bataille d'), t. II, p. 319.

AGUESSEAU (d') reçoit l'ordre de se retirer à Fresnes, t. IV, p. 233.

AIGUILLON (le duc d') est maintenu dans l'exercice de ses fonctions, t. V, p. 55. Il reçoit des mains du roi le portefeuille des affaires étrangères, 72. Il est ex#é, 92.

AIX-LA-CHAPSLLE (traité d'), t. III, p. 467-

т. 5.

ALARIC combat Clovis, t. I, p. 24.

ALBERT s'empare d'Arles et de Calais, t. III, p. 126.
ALBERT se rend fameux sous le nom de Luynes, t. III, p. 213.
Il devient le favori du roi, 214. Obtient l'épée de connétable, 228.

ALENÇON (duc d') est tué à la bataille d'Azincourt, t. II,

ALENGON (duc d') arrêté et jugé, t. II, p. 208. Condamné

ALENÇON (duc d'). Sa réponse à Catherine, t. II, p. 546.
ALENANDES (pape) trahit ses engagemens envers le roi de
France, t. II, p. 319. Il est le moteur de la guerre contre
les Turcs, 320. Sa mort, 321.

ALEXIS Commenc, empereur d'Orient, t. I, p. 326.

ALMAGADOR (sultan). Conférences pour un accommode-

ment ; t. 1, p. 457. Il périt , ibid.

ALMANZA (victoire d'). Elle change la situation de l'Espagne, t. IV, p. 151.

Amnoise (cardinal d'). Son influence sur l'esprit de Louis XII, t. II, p. 216. Il obtient de l'empereur la promesse de concourir à la déposition d'Alexandre II, 420. Amboise fait annuller un traité impolitique, 324. Moteur de la ligne de Cambrai, 327.

Amor resent les effets de la munificence de Henri IV , t. III , p. 166.

Ancas (le maréchal d') offre au roi ses services, t. III, p. 212.

Son arrestation et sa mort, 215. Procès fait à sa mémoire, 218.

ANJOU (duc d') monte sur le trône de Pologne, t. II, p. 555.

ANJOU (duc d') joué par Elisabeth, t. III, p. 17. Il est choisi
pour le nonveau souverain des Flamands, 26.

Aniou (le jenne duc d') déclaré successeur de Charles II, t. IV, p. 112. Il reçoit les honneurs de roi, 113.

Anne de Brotagne fait acheter la paix par des sacrifices ; t. II , p. 323.

Anne du Bourg. Son supplice, t. II, p. 478.

Annebatt disgracié par Henri II , t. II , p. 441.

Arbogaste foule aux pieds les ordres de Valentinien II ,

t. I, p. 7.

Argenson, lieutenant de police, t. IV, p. 108. Il abandonne
le ministère de la police, 233. Il donne un libre essor à

son génie, 234. Il est déponillé des sceaux, 249.

ARMAGNAC (comte d') fait arrêter Bourdon\*, t. II, p. 152.

ARMAGNAC (Jacques d') fait duc de Nemours, t. 11, p. 230,

ARNOULT, gouverneur de Dagobert, t. I, p. 75 et suiv. ARRAS (traité de paix d'), t. II, p. 188.

ARRAS (siège d'), t. III, p. 299. Cette place est assiégée par le prince de Condé, 422.

ARTAGAN (le comte d') périt au siège de Maestricht, t. Ill., pag. 493.

Antois (comte d'). Il se bat en duel avec le duc de Bourbon, t. V, p. 116.

ASFELD (le baron d') refuse de marcher contre le petitfils de Louis XIV , t. IV , p. 242. Il mérite le bàton de maréchal de France, 286.

Assas (le chevalier d') fait un trait d'héroïsme, t. V, p. 5. Assemblées générales , leur attribution , t. I , p. 141.

Aumoné (Françoise d') épouse de Scarron. Son éloge, t. IV , 36 et suiv. Voyez Maintenon.

Aubusson (Pierre d') soutient les efforts de Mahomet II. t. II , p. 273.

AUMALE (d') gouverneur de Paris, t. III, p. 55. Il pénètre dans Paris , 80.

AUMONT (d'). Sa sidélité pour Henri IV, t. III, p. 65. AUMONT (duc d') élevé à la dignité de maréchal de France, t. III . p. 404.

AUTRICHE (Anne d') désire le retour de Mazarin, t. III, p. 423. AURAI (bataille d'), t. II , p. 102.

AUVERGNE (le comte d') sauve l'Isle-de-France, t. III, p. 212. Avein (victoire d') remportée par le maréchal de Chàtillon , t, III , p. 276.

AZINCOURT (bataille d') , t. II , p. 149 et suiv.

## B

BANERY (du ) gouverneur de la Bastille, sa résistance t. III , p. 113.

BARBEROUSSE et RICHARD. Voyez Philippe - Auguste, t. I, p. 400

BARCELONE (siège de) formé par le meréchal de la Mothe, t. III, p. 413. Deuxième siège par le marichal de Berwick, t. IV, p. 200.

BARRIÈRE conçoit le projet d'assassiner Henri IV, t. III, pag. 107.

BART (Jean). Tait de bravoure, t. IV, p. 94. Il s'empare de cinq vaisseaux de guerre anglais, etc., 101.

Bassompierre, colonel des gardes-suisses, t. III, p. 210.
Il reçoit les confidences du roi, 229. Il est mis à la
Bastille, 158.

BAUDOUIN élevé sur le trône impérial, t. I, p. 413.

Bavand. Son entrée dans la carrière militaire, t. Il. p. 3ar. Il décide la victoire, 3og. Il bat l'armée du pape, 333. Trait de courage de ce guerirer, 34r. Le prix de la valent lui est adjugé, 35a. Il arme François Ler chevalier, ibid. Sa mort, 375.

Baurorat (le duc de). Son emprisonnement, t. III, p. 3(3. Sa popularité excessive, 372. II se montré à la tête de Frondeurra, 376. Son arrivée à Paris, 383. II commande un corps d'armée, 404. Sa retraite à Lincours, 410. II châtie jinojence des corspires, 455, et porte des secours à Candie, (640.)

BEAUJEU (comte de) épouse la fille aînée de Louis XI, t. II, p. 281.

Beaumonr (le comte de) s'honore par un combat long et opiniâtre, t. V, p. 123.

BEDFORT, général anglais, son habileté, t. II, p. 187: `
BELLEFONDS (le maréchal de) dégage Lunéville, t. III,
p. 287. Il bat le prince de Ligne, 464. Sa chute, 485.

Il bat le duc de Bournonville, t. IV, p. 44.

Esliegarde (duc de) se déclare le défenseur de Sully, t. HI, p. 198.

Balle-Isle (comte de) persuade d'investir l'électeur de Bavière de la dignité impériale, t. IV, p. 301. Sa prépondérance à la dête, 303. Il captive la confiance de l'électeur de Bavière, 304. Il regoit le hàton de maréchal, 307. Il cède à Broglie le commandement des troupes, itàd. Il surveille le démarches de la diète assemblee à Frencfort, 308. Il se rend garant de la fidèlité de Frédéric, 312. Il se jette dans Prague avec vingt mille hommes, 316. Ses propositions aux assaillans sont rejetées, 317. Il se décide à la retraite, 319. Exécution d'un projet hardl, 321. Il déploie à Francfort le caractère d'ambassadeur, itàd. Il rétablik le discipline dans l'armée française, t. IV, p. 371. Il contraint les ennemis à tenses le Var, 375 cOn lai confisie commandement des côtes de Dunkerque à Bayonne, 408. Il devient l'arbitre des destinées du royaume, 427. Sa mort, son éloge, t. V, p. 9.

BELLIÈVRE (le président ). Sa généreuse représentation au roi , t. III, p. 250.

BENOÎT XI. Voyez Philippe-le-Bel, t. II, p. 22.

Berghen (journée de) glorieuse pour les Français, t. IV, pag. 436.

BERNARD (Saint) montre beaucoup de zele pour les croissades, t. 1, p. 359.

Berri (le duc de ) oblige le prince Eugène à quitter la Provence, t. IV, p. 154. Sa mort, 203.

BERWICK (le marchal de) seconde les opérations du due de Bourgogne, t.l. V. p. 183. Il saure le Dauphiné des attaques du duc de Savoie, 182. Il prend d'assaut Barclone, 200. Il accepte le commandement contre le roi d'Epague, 242. Il est nommé généralissime des armées d'Allegagne, 279. Il force les lignes d'Etlingen, 284. Sa mort, son éloge, 285.

Basns, gonverneuq de Paris, donne na démission, t. III, p. 11.

Binov. Sa résistance le jour de la St. Barthélemí z. II, p. 543.

Il promet sindi que son fils obéissance à Henri IV, t. III, p. 65. Son discours à Henri IV, 68. Il se rend maître d'Epernai, 97. Il est d'avis de marcher à l'emnemi, 133. Son dévoument à Henri IV. Se aquilière te se défants, 154.

Sa fidélité devenue suspecte, 156. Il est mis à la Bastille, 150. Son supplice, ibid.

Bigon. Sa mort excite les regrets des Français. Son éloge, t. V, p. 248.

BLANCMENIL (président) est arrêté par Comminges, capitaine aux gardes, t. III, p. 374.

Boissieu (le comte de) débarque trois mille hommes à Bastia, t. IV, p. 296. Sa mort, 297.

BONIFACE VII. Voyez Philippe-le-Bel, t. II, p. 4.

Boucignon conserve Cambrai à la France, t. IlI, p. 28.

BOUPLEAS (chevalier de) ouvre la campagne par de brillans succès t. IV, p. 56. Il bombarde Charleroi, 85. Reçoit la dignité de maréchal de Trance, 87. Enleive Furnes, 83. Il est détenu prisonier contre le droit des gens, 98. Il dirige le debte militaire du de de Bourgope, 121. Il force les retranchemens d'Eckeren, 130. Sa résistance hévoique dans Lalle, 163. Il se distingue par une belle retraite, 169.

Bossuer choisi par Louis XIV pour gouverneur du Dauphin, t. III, p. 468.

BOULLE (le comte de) s'empare de la Dominique, t. V, p. 121. Il reçoit le commandement des îles sous le vent, 150. BOULLON (le duc de). Sa coupable politique, t. III, p. 103.

Sa factieuse turbulente, 172. Il sacrific ses partisans à ses intérêts, 201. Son arrivée à la cour, ibid. Il fomente la discorde dans le parlement, 206. Il commande en Italie, t. III, p. 313, Il doit la vie à l'énergie de sa femme, 317. Il se montre à la tête des frondeurs, 376.

Boullion (la comtesse de ) traduite devant les juges ; t. IV , p. 28.

Bouldone (de) accepte la place de contrôleur-général ; t.IV, p. 433. Bourson (Charles de), connétable de France, t. ll, p. 350.

BOURBON (Charles de), connetable de France, t. 11, p. 536.

Il commande l'assaut contre Rome. Sa mort, 392.

BOURBON (Antoine de), t. 11, p. 474.

December Con

Bourson (le duc de) nommé premier ministre, t. IV, p. 263. Sa cupidité, etc., 265. Sa chute, son arrestation, 269.

BOURDONNAIE (la) bat l'armée navale des Anglais, t. IV, p. 373.

BOURG (comte de) arrête la marche de l'ennemi et de bat, t. IV, p. 168.

BOUROGONN (le jeune duc de ) combat sous Vanban au siège de Brisach, t., IV, p. 126. Il oblige le prince Eugène à quitter la Provence, 15#. Il se déclare contre les vices de Vendôme, 157. Sa mort et son éloge, 187.

BOURGOONE (duc de) Son entrée dans Paris, t. II, p. 155. BOURGOONE (duc de) jure de se venger, t. II, p. 356. II joint le roi d'Angleterre, 360. Il seut le besoin de se rapprocher du roi de France, itid.

Bourguignons avoient été les premiers barbares à former un établissement stable, t. I, p. 10.

Bouvines (bataille de), Voyez Philippe I, t. I, p. 419.
Bozon porte atteinte à la puissance qu'il vient d'établir,
t. I. p. 211.

BRENNEVILLE (bataille de ). Voyez Louis I, t. I, p. 342.

BRETAGNE (duc de ). Sa mort causée par le chagrin ;

t. II, p. 290.

BRETÈCHE (la ) colonel. Assure par son ardeur héroïque les conquêtes des Français, t. IV, p. 21.

BREFIGNI (traité de paix de), t. II, p. 90.

BRETONS. Ils abordent dans les Gaules, t. I, p. 11.

Brézé reçoit des témoignages d'amitié de Louis XIII, t. III, p. 334. Il bat la flotte espagnole, 346. Il est tué au siège d'Orbitello, 357.

BRIGNAIS (bataille de), t. II, p. 94.

BRISACH (siège de), t. III, p. 287.

BRISSAC (le maréchal de ). Preuves de son rare désintéressement, t. II, p. 472.

BRISSAC OUVRE à Henri IV les portes de Paris, t. III, p. 111.
Il bat Saint-Laurent, 135.

Brisson ( president ). Son arrestation , sa mort et son éloge , t. III , p. 99.

BROGLIE (de) gagne la bataille de Parme, t. IV, p. 286.
Il découvre la négociation du roi de Prusse et de Marie-Thérèse, 312.

BROGLIE (le maréchal de) bat complètement les Hapovriens, t.IV, p. 428. Il relève l'honneur des armes françaises, 435. Il est accusé d'être l'auteur des désastres de Minden, 438. Son doge, t. V, p. 3.

BRUXELLES (siège de) par le maréchal de Saxe, t. IV, p. 364. BUFFON s'illustre par ses connoissances et par ses écrits, t. IV, p. 399.

Bussi (de) assure la supériorité de la compagnie française dans les Indes, t. IV, p. 413.

C

CALIFES. Ils aspirent à l'empire universel. Leurs succès, t. I, p. 86 et suiv.

CALVIN, le chef des réformés, t. II, p. 400.

CAMBRAY (ligue de) t. II, p. 327. Paix signée dans cette. ville, 393.

CARIBERT. Ses frères se partagent la ville de Paris, t. I, p. 56.

CARLOMAN demeure seul maître de l'Austrasie, t. I, p. 95. CARLOMAN, seul roi de France, t. I, p. 212.

CASAL (siége de), t. III, p. 249.

CASSEL (siège de) par le prince Ferdinand, t. V, p. 12.

CASTRIES (le maréchal de) rend des services importans à la gendarmerie, t. V, p. 103.

CATHERINE DE MÉDICIS. Sa dissimulation, t. II, p. 474. Elle est indifférente sur les succès des protestans, 493.

Cattara. Il est chargé de châtier le duc de Savoie, t. IV, p. 69 et auis. Il gagne la bataille de Staffarde. Sa modestie, sa simplicité, 70. Il soutient l'honneur des armes françaisse ul Italie, 74. Montmélian se rend à ses armes, 79. Il ne peut arrêter la marche du duc de Savoie, 8, 8, Il reçoit la dignité de marchal de France, 87. Il fait lever le siège

de Pignerol, 191. Il assiége et force Ath de se rendre, 100. Il soutient en Italie une guerre désavantageuse, 118. Il est mis sous les ordres du maréchal de Villeroi, 110. Il reçoit l'ordre de quitter l'Italie, 112. Il demande son rappel. Son éloge, 123. Sa mort, 195.

CAVALIER, chef des Camisards, a une entrevue avec le maréchal de Villars, t. IV, p. 138.

CATET, précepteur de Henri IV, t. 111, p. 188.

CÉRIGNOLES (bataille de). Le duc de Tremour perd la vie, t. II, p. 319.

Cérisole (bataille de) gagnée par les Français, t. II, p. 421. Chalais condamné à mort, t. III, p. 237.

CHAMILLARD (Conseiller). Il est élevé aux premières charges de l'état, t. IV, p. 115. Il surprend au roi un ordre funeste, 146. Il voit l'abyme s'entr'ouvrir sous ses pas, 150. CHAMILLY. Son héroïque résistance au siège de Grave, t. Ill.

CHAMILLY. Son héroïque résistance au siège de Grave, t. III, p. 497. Il reçoit le bàton de maréchal de France, t. IV, p. 125.

CHARLEMAGNE, seul empereur par la mort de Carloman, t. I. p. 116. Son portrait, 117 et suiv. Il assure des revenus fixes aux ecclésiastiques, 119. Est le fondateur des libertés de l'église gallicane, 120. Le concile de Rome lui donne le droit d'ordonner et de confirmer l'élection des papes. 120 et 121. Sa présence au concile de Francfort, 121. Bulle sur les canonisations, 122. L'usage des armes interdit aux ecclésiastiques, 123. Conquête de la Gascogne, 124. Défaites des Saxons à Paderborn , 125. Charles détruit le royaume de Lombardie et reçoit la couronne de fer , ibid. Il châtie la révolte des Saxons et la rebellion des Lombards, 126. Se rend en Espagne et rétablit l'émir de Saragosse, ibid. Déroute de Roncevaux, mort de Roland et de Renaud, 127. Victoire de Charles sur les Saxons révoltés, 127 et 128. Couronnement de Pepin et de Louis, 128. Victoires et actes de cruauté de Charles, 129. Noble dévouement de Vitikind, 129. Premières victoires de Pepin, 130. Sa mort, ibid. Les Huns battus, 130 et 131. Cons-

т. 5.

piration découverte, 131 et 132. Révolte des Saxons, leurs défaites et leur dispersion , 132 et 133. Prise de Majorque et de Minorque, 133. Ambassadeur d'Irène, ibid. Le pape offre à Charlemagne la couronne impériale , 134. Rome soumise comme ville impériale , 135. Charles passe en Augleterre et punit les Bretons de leurs rebellions , 135. Il soumet les Saxons, les Ants et les Scaves, 136. Reponsse les Normands, ibid. Visite les ports et choisit Boulogne pour le principal dépôt de sa marine, 137. Après s'être onpose à l'incursion des Danois , Charles suspend ses armes aux vontes du temple d'Aix-la-Chapelle, 138. Considération dont le militaire est investi, ibid. Armures de l'armée et armoiries, 139. Origine de la chevalerie, 140 et 141. Politique, ordonnances, règlemens, assemblées, etc. 142 et suiv. Titre de Seigneur, 146. Etablissement des fiefs et distinctions , 147 et suiv. Division du royaume , 148. Origine des conciles et parlemens , 149. Jugement du duc de Bavière, ibid. Epurement des lois criminelles, 150. Enrenves sanctionnées par les lois, 151 et suiv. Combats judiciaires restreints , 154 et suiv. Projet de réunion des deux empires d'Orient et d'Occident, 156. Capitulaires, 157. Charles rend son testament public , ibid. Partage de l'empire entre Churles . Pepin et Louis . ibid. Mort de Charles et de Pepin, ibid. Aix-la-Chapelle devient la résidence de l'empereur , 158. Projet de réunion du Pont-Euxin et de POcéan, ibid. Restaurateur des lettres, 159. Ses études, ibid. Conseil d'instruction nationale, écoles, etc., 160. Fondation d'une académie , ibid. Laugue romance , son origine, 161. Belle conduite de Charles envers sa famille, ibid. Il goûte les charmes de l'amitié, 162. Son habillement, 163. Ambassadeurs grees, ibid. Son gout pour le plain-chant, 164. Son penchant pour le sexe, 164 et 165. Son amour pour la justice , ibid. Convocation d'un parlement général . 166. Il fait couronner son fils, 167. Sa mort, ibid.

CHARLES-LE-CHAUVE, désunion des quatre princes; ligue de Charles et de Louis de Bavière contre Lothaire et Pepin,

t. I. p. 181. Bataille de Fontenai et ses suites , ibid. Charles vainqueur convoque un parlement à Aix-la-Chapelle . ibid. Traité de paix et de partage entre les quatre frères, 182. Charles-le-Chauve déshonoré par tous les vices, 183. Il soutient plusieurs guerres, ibid. Pepin est fait prisonnier et renfermé dans une abbaye, 184. Mort de Lothaire, ibid. Incursions multipliées des Normands, ibid. et suiv. Leur origine, lear religion, leurs mœurs, 185. Assemblée convoquée à Strasbourg, conduite hardie des prélats, bassesse de Charles , 187. Il a recours à la noblesse , 189. l'iels rendus héréditaires, ibid. Dernière ressource de Charles. 190. Elévation de Robert-le-Fort, 191. Enlévement de Judith fille de Charles , foiblesse de prince , ibid. Mort du pape Nicolas I.e., 193. Pénurie de Charles , 194. Règlemens sur les monnoies, ibid. Charles obtient la couronne impériale, 195. Cession extraordinaire qu'il fait au pape Jean VIII, ibid. Il reçoit le titre de roi très-chrétien et d'empereur, 196. Pompe de son couronnement, ibid. Terreur panique dont il est saisi, 197. Il menrt empoisonné, ibid. Sa mémoire livrée à l'exécration publique, 200. Son convoi outragé, ibid. Il est déposé dans un monastère près de Nantua, ibid.

CHARLES-La-SURPLE, son avènement au trône, t. I, p. 218.
Création de grandes pairies, iléul. Son ineptie lui fait
donner le surmom de Sumple, 219. La Normandie érigée en
duché, iléul. D'égradation indécente de la dignité royale, 220.
Suppression des capitulaires, raine totale du gouvernement
établi par Charlemagne, 221. Bénéfices ecclésiantiques
accordés aux grands vassaux, iléul. Extinction de l'empire
d'Occident, iléul. Origine de collège efectoral en Allemagne, 222. Mécontentement général, iléul. Les seigneurs
evenient plus le reconnoîter pour souverain, 223. Révoîte
de Robert, il se fait couronner à Rheims, ibéul. Charles
marche contre luit, le combat et le tue, ibéul. Son armée
et mise en détoute, sa fuite et za détention, 2-344.

CHARLES IV, son avenement au trône, t. II, p. 44. Recoit

le surnom de Bel, itid. Nouvelles décimes accordées à Jean XXII, 45. Système de l'abolissement de la noblesse, itid. Le régime féodal presqu'abattu, itid. Guerre en Guienne, 46. Charles recherche en vain la couronne impériale, itid. Il protège les lettres, accueille les troubadours, 47. Fondation des jenx Horaux, itid. Dernière volonté du roi pour la régence, etc., 48. Assemblée pour disposer de la couronne, 48 et 49. Sa composition, 49-Elle doit prononcer entre six rivaux, itid. Sa décision en faveur de Philippe-de-Valois, itid. et 50.

CHARLES V , son avènement au trône , t. II , p. 96. Il est le restaurateur de la France, ibid. et 97. Elévation du connétable Duguesclin , 97. Caractère de Charles , ibid. Son défaut de courage, q8. Il accumule des trésors par des impôts onéreux , ibid. et 99. Son goût et son talent pour parler en public , 99. Il mérite le surnom de Sage , ibid. Contradictions sur le portrait de ce prince ( Voyez la note), 100. Duguesclin bat à Cocherel le roi de Navarre, 101. Bataille d'Aurai, 102. Le royaume dévasté par les restes des grandes compagnies, 103. Duguesclin les rassemble, ibid. Il en forme les bandes noires, et les conduit en Espagne, 104. Projet de Charles de chasser les Anglais du continent , 105. Lit de justice , ibid. Ajournement insensé du prince de Galles , 106. Faute essentielle de Charles, 107. Trait de fraternité d'armes, 107 et 108. La Saintonge envahie par Duguesclin, 108. Charles fait poser les fondemens de la Bastille, ibid. Défaite de la flotte anglaise , 100. Découragement des Anglais , éloges du prince de Galles, ibid. et suiv. Sa mort, 110. Conduite honorable de Charles , ibid. Incursion de Duguesclin dans le comtat, 111. Expiration de la trève, les hostilités recommencent, 112. La Guienne soumise, ibid. Révolte des Bretons, 113. Charles dénonce Montfort en plein parlement, ibid. Silence de Duguesclin, etc., ibid. Sa mort, 114. Ses dernières paroles, ibid. Traits qui honorent ce grand homme, 115. Origine de l'usage d'une oraison funèbre pronoucée en face du sanctuaire, 116. Circonspection de Charles dans les opérations militaires, 117-Il s'occupe de l'accroissement de la marine, ibid. Défense faite aux ecclésiastiques de lancer des excommunications . 118. Audace de l'archevêque de Bourges Floid. Il se rétracte . ibid. Suite du plan de l'abaissement des grands vassaux , 118 et 119. Loi qui anoblit tous bourgeois de Paris, 119. Règlemens pour la discipline des troupes, 120. Défenses inutiles des guerres particulières, ibid. Proscription des jeux de hasard . ibid. Fleurs de lvs réduites au nombre de trois, 120 et suiv. La cause de cette réduction , 121. Les rois de France déclarés majeurs à quatorze ans , ibid. Berceau de la poésie française , 122. L'amour des sciences se propage, ibid. Régularité de la vie privée de Charles, 123. Son amour pour les lettres, ibid. Munificence remarquable de ce prince envers les littérateurs, ibid. Son penchant à la magnificence, 122. Son goût pour la parure, ibid. Il supporte les approches de la mort avec un sang-froid héroïque, ibid. Dernières paroles de Charles , 126.

CHARLES VI sacré roi de France, t. II, p. 127. Convocation des états-généraux , ibid. Le duc d'Anion couronné roi des Deux-Siciles, sa mort, 128. Maux de la France, aigris par le schisme, 124. Les habitans de Paris se soulèvent , ibid. Convocation des états-généraux , 130. Guerre de Flandre, ibid. Bataille de Courtrai, 131. Défaite des Flamands, ibid. L'oriflamme perdue, 132. Châtiment des Parisiens , ibid. Défense du roi de toute espèce d'assemblèe , 133. Trois cents individus jetés dans la Seine , ibid. Desmarets périt injustement sur l'échafaud, 134. Préparatifs d'une descente en Angleterre , ibid. Intrigues du cabinet de Londres , 135 et suiv. Trait rare de générosité , 137. Les Anglais arrivent au but auquel ils tendent, ibid. Tentatives criminelles pour empoisonner leur roi, 138. . Sa mort, ibid. Nomination de trois trésoriers de France, ibid. Amonr des Français pour leur roi, ibid. Ils lui donnent le

surnom de Bien-aimé, 139. Mariage de la reine, source des souffrances du peuple français , 141. Hommage offert à la mémoire de Duguesclin , ibid. Indisposition des princes, ibid. Premier accès de folie da roi, 142. Les juifs chasses du royaume, ibid. Accident qui cause la mort de cinq seigneurs , 143. Mariage d'Isabelle de France avec Richard II , ibid. Quatre mille Français se rangent sous les drapeaux de Sigismond, ibid. Ils sont punis de leur audace, ibid. Désordre de la cour. 144. Mort de Philippe-le-Hardi , 145. Haine entre les maisons d'Orleans et de Bourgogne, ibid. Assessinat du duc d'Grléans, 146. Défi entre les Anglais et les Français, 147. Prétentions outrées de Henri V , 148. Il débarque sur les côtes de la Normandie , ibid. Offres des Anglais rejetés par les Français , 149. Quel en fut le résultat , ibid. Conrage héroïque de Henri, 150. Mort du duc d'Alençon, ibid. Défaite et carnage des Français, 151. Prisonniers français égorges, ibid. Isabelle se venge d'une manière affrense, 152. Paris livré à d'épouvantables désordres, 153. Massacre des prisonniers , 154. Entrée solennelle du duc de Bourgogne dens Paris, 155. Sédition, nouvel égorgement des prisonniers , ibid. Perte dans Paris , 156. Guerro civile en France , ilid. Entrevue du Dauphin et du duc de Bourgogne, 157. Exhérédation du Dauphin . 158. Mariage de Catherine de France avec le roi d'Angleterre, ibid. Siège de Melun, 150. Henri viole le droit des gens, 160. La Fayette bat le duc de Clevance, ibid. Mort du roi d'Angleterre, ibid. Remarque sur la mort et le règne de Charles VI, 161 et suiv. Autorité de l'Université réprimée par le parlement , 164. Etablissement d'un spectacle, 165. Usage des cartes introduit, ibid. CHARLES VII, succède à Charles VI, t. II, p. 166. Quelles étojent ses qualités . 167. Dévouement des grands à sa personne, ibid. Ses amours avec Agnès, 168. Son accueil à tous ceux qui se vouent à son service, 169. Il met son salut et celui de l'état entre les mains d'Arthur, 170. Richemont accepte l'épée de connétable , ibid. Siège de

Montargis , 171, Disette dans Paris , 172. Progrès des armées françaises suspendus, ibid. Siège d'Orléans, 173. Jeanne d'Arc replace le trône sur ses antiques fondemens. ibid. Portrait de cette héroïne , ibid, et suiv. Elle se rend à la cour de Charles , 174. Sa réponse aux membres du parlement , 175. Elle marche à la tête des troupes, ibid. Victoire remportée sur les Anglais, 176. Jeanne détermine Charles de venir à Rheims recevoir la couronne , 177-Bataille de Patay, défaite des Anglais, 178. Charles courouné dans Rheims , ibid. Réponse de Jeanne au roi , ibid. Remarques sur cette femme extraordinaire, 179. Charles tente une surprise contre Paris, ibid. Mauvais succès de cette entreprise , 180. Jeanne tombe au pouvoir des Anglais , 181. Se condamnation , 182. Se mort , 183 et suiv. Charles est pénétré de douleur, 185. Entrée et couronnement de Henri VI dans Paris, 186. La sagesse de Charles fait changer les destins de la France , 187. Traité de paix d'Arras , 188. Paris repris sur les Anglais , 189. Charles rentre triomphant dans sa capitale, 190. Pragmatiquesanction , 191. Révolte du Dauphin , 192. Mort du maréchal de Retz , 193. États-généraux assemblés , ibid. Ordonnance pour la levée des troupes, 194 et suiv. Origine de la gendarmerie française . 196. Charles aide l'Autriche à recouvrer la Suisse, 198. Succès obtenu sur les Anglais, 199. Siége remarquable de la ville de Castillon , 200. Calais seulement reste au pouvoir des Anglais, 201. Cause de l'accroissement de l'autorité royale, 202. Invention de l'art de l'imprimerie, 203, Traité avec la Suisse, ibid. Mahomet maître de Constantinople, 204. Jacques Cour d'abord favori du roi, ensuite disgracié, ibid. et suiv. Charles éprouve plusieurs sujets d'affliction , 207. Mariage du Dauphin avec la fille du duc de Savoie, ibid. Acte de sévérité du roi envers le duc d'Alençon, 208. Autre sujet de douleur que lui cause le Dauphin, 209 Sa mort attribuée à la crainte d'être empoisonné, ibid. Conduite des courtisans pour se faire remarquer de son successeur, 210.

CHARLES VIII, changemens qui s'opèrent à la mort de son prédécesseur , t. II , p. 285. États-généraux assemblés à Tours, ibid. Taxes considérablement réduites, ibid. Prétention de chacun des trois ordres, 286. Preuves de zèle envers le souverain, ibid. Vues ambitiouses du duc d'Orléans, 287. Réponse remarquable de la Vacquière au duc. ibid. Départ du duc pour la Bretagne . 288. Portrait de Charles VIII, au physique et au moral, ibid. La bataille de Saint-Aubin est funeste aux révoltés, 289. Le duc d'Orléans enfermé, 290. Comênes est au nombre des prisonniers , ibid. Charles éponse Anne de Bretagne, 291. Générosité du duc d'Orléans, ibid. Beau procédé de Charles en faveur du duc , 292. Gouvernemens multipliés , ibid. Maximilien prend les armes, ibid. Arras tombe au pouvoir des Bourguignons, 293. Excès commis dans cette ville, ibid. Saint-Omer pris d'assaut, 294. Remarques sur Henri VII, ibid. Christophe Colomb fait la découverte du Nouveau-Monde, 295. Charles offre la paix, ibid. Prétentions outrées de Henri, 296. Le Roussillon, la Cerdagne rendus au roi d'Arragon, ibid. La douceur de Charles le met sous le joug de ses favoris, 207. Influence de François de Paule sur l'esprit du roi, 208. Départ de Charles, ibid. Sa marche est une suite de triomphes, ibid. Alexandre VI vent arrêter ce torrent dévastateur, ibid. et suiv. Il fait le portrait le plus odieux de Charles, 299. Rien n'arrête la marche du roi de France, ibid. Il prête hommage au pape . qui confirme les priviléges des rois de France . 300. Charles satisfait reprend sa route, more de Zizim frère du Grand-Seigneur, 301. Charles vainqueur entre dans Naples, 302. Il ne prend aucun moyen pour assurer sa conquête, 3o3. Il se forme une ligne à Venise contre les Français, ibid. Le roi repart pour la France, ibid. Les fantassins prennent pour la première fois le nom de soldats, ibid. Obstacles qu'éprouve l'armée pour son retour , 304. Faute que les Suisses commettent , ibid. Bataille de Fornou, ibid. Les Français victorieux, 3o5.

Charles regagne ses états, 306. Naples est perdu prequ'anssitôt qu'il est pris, ibid. Geoffroi de Pompadour grand-ammônier de France, 306. Création de la compagnie des cent Suisses, ibid. Coup-d'œil sur les troupes de toutes armes, 207. Conseil du roi érigé en cour souveraine, ibid. Charles accorde une audience journalière, 308, On trouve dans ce sonverain un père bienfaisant, ibid. Il meur d'une attaque d'apoplexie, ibid.

CHARLES IX monte sur le trône, t. II, p. 487. Efforts de la noblesse, 488. Les Bourbon s'élèvent contre l'accroissement de l'autorité royale, 488. Les Guise projètent la ruine du trône, ibid. Leurs défants et leurs qualités, ibid. Union du duc de Guise et du connétable de Montmorenci, ibid. États-généroux à Orléans, ibid. Le roi de Navarre abandonne ses partisans, 490. Foibles succès de Lhospital, ibid. Education de Charles, 491. Ordonnance sur les matières ecclésiastiques, ibid. Division entre les gens de robe et d'épée, ibid. Dangers dont la religion est menacée , 492. Proposition de ramener les Calvinistes par la persuasion , ibid. Projet d'un concile général , ibid. Prépondérance des Protestans, 493. Indifférence de Catherine de Médicis sur les succès des Protestans , ibid. Marie Stuart donne de l'ombrage à Catherine , 494. Départ de cette princesse pour l'Ecosse , ibid. Ses adieux touchans à la France, 495. Massacre de Vassi, 496. Le prince de Condé prend le titre de général de l'église réformée , ibid-Son dessein d'enlever la conr, ibid. Catherine se tient à Fontainebleau , ibid. Son retour à Paris , 498. Guerres partielles dans les provinces, ibid. Jacques de Crussol fait lever le siège d'Arles, ibid. Trève signée et rompue, 400. Les armées se rencontrent , 500. Leur noble hésitation , ibid. Défaite des Protestans, 501. Guise accueille le prince de Condé, ibid. Foudres spirituelles lancées, 502. La reine de Navarre frappée d'anathème, ibid. Le pape révogne sa ' bulle d'excommunication, 503. Siège d'Orléans, ibid. Mort de Guise, ibid. Ses dernières paroles, ibid. Pultrot tiré à

quatre chevaux, 504. La mort de Gnise diminue la confiance des Catholiques , ibid. Edit de pacification , ibid. Les deux partis marchent contre l'ennemi commun. ibid. La place est emportée d'assaut, 505. Charles déclaré majeur à l'âge de nenf aus, ibid. Refus du parlement d'enregistres l'édit de majorité, ibid. Les Protestans en appellent à un concile, ibid. Pie IV termine celui de Trente, 506. Mécontentement des Protestans et des Catholiques, ibid, Elisabeth signe la paix; Calais rendu à la France, ibid. Colonie fondée dans la Floride, 507. Désir du roi de réunir les Protestans aux Catholiques, ibid. Sage administration des finances, ibid. Défense faite aux Calvinistes, ibid. Le commencement de l'année transporté au premier janvier . ibid. Mort de l'empereur, 510. Réunion de Charles, de Catherine et d'Isabelle à Bayonne, ibid. Ambassade turque. L'alliance est renouvelée avec les Snisses, ibid. Conduite énergique de Lhospital , 511. Levée du siége de Malte, ibid. Ordonnance sur l'administration de la justice . 512. Mécontentement des Protestans, ibid. Coligny s'élève seul contre la guerre, 513. Le prince de Condé forme le dessein d'enlever le roi , ibid. Charles prend la fuite, ibid. Il revient à Paris escorté de six mille Suisses . 514. Il donne des preuves d'une rare valeur, ibid. Son aversion pour les Protestans, ibid. Paris bloqué par le prince de Condé, ibid. Bataille de Saint-Denis; la victoire est indécise , 515. Prodiges de valeur du connétable , ibid. Sa mort glorieuse, ibid. Les vaincus recueillent la plus grande gloire, ibid. Les Protestans lèvent le siège de Paris, 516. Portrait de Charles , ibid. Son goût pour les sciences et son aptitude aux affaires, 517. Passion pour les jeux d'adresse et de force, ibid. La place de connétable reste vacante, 519. Création de différentes charges, ibid. La France est sauvée par Lhospital, ibid. Paix de peu de durée, 520. Causes d'une nouvelle rupture, ibid. Rapin a la tête tranchée par ordre du parlement, ibid. Le prince do Condé arrêté par ordre de la reine, 521. Bulle de Pie Y

contre l'hérésie , ibid. Troisième reprise de la guerre civile , ibid. Condé chef des Protestans , 522. Il reçoit des troupes des princes allemands , ibid. Bataille de Jarnac , 523. Mort du prince de Conde, ibid. L'ennemi battu. Sa retraite, 524. La reine de Navarre relève les espérances des Protestans , ibid. Le titre de général décerné au prince de Béarn, ibid. Coligny est son premier lieutenant, ibid. Guise et Mayenne se jettent dans Poitiers, ibid. Avantage remporté par le prince de Béarn , ibid. Bataille de Montcontour, ibid. L'armée s'avance sur Saint-Jean-d'Angely, 526. Obstination de Charles, 527. Facheux état des Protestans, ibid. Les négociations sont ouvertes, 528. Les Protestans ouvrent la campagne, ibid. Montgomméri se jette dans le Languedoc, ibid. Coligny va recevoir les troupes allemandes, 529. Foibles succès des Calvinistes, ibid. Négociations entamées, ibid. Après leur défaite, les Protestans obtiennent une paix avantageuse, 530. Massacre de la St. Barthélemi, 53r. Dissimulation et inhumanité de Charles, ibid. Piége tendu par Catherine, 532. Mariage de Marguerite avec le prince de Béarn , ibid. Cabales et désordres de la cour, 533. La reine de Navarre est empoisonnée, ibid. Les répugnances de Coligny s'évanouissent, ibid. Assassinat de Coligny, 534. Regrets et remords de Charles , 535. Conciliabules sanguinaires , 536. Protestations de Charles à Coligny , 537. Départ de l'amiral pour la Flandre , ibid. Les Protestans font éclater leur mécontentement, ibid. Charles et Catherine jurent l'extermination des Huguenots, 538. Charles n'excepte que deux personnes de la proscription, 539. Fermeté et sang-froid de Coligny , ibid. Il est assassiné , 540. Paris livré au meurtre, au pillage, ibid. et suiv. Montgomméri échappe au carnage, 541. Charles se mêle aux assassins, ibid. Résistance de Biron , 543. Nombre des morts à Paris et dans les provinces, 544. Abjuration du roi de Navarre et du prince de Condé, 545. Belle réponse du duc d'Alençon à Catherine, 546. Lhospital condamne ce massacre, ibid. Sa mort , 548. Refus d'obéir à des ordres barbares , 540 et suiv. Conduite héroïque de l'évêque de Lisieux . ibid. Grégoire XIII fait l'éloge du massacre, 551, Cette criminelle politique trouve des partisans et des panégyristes, ibid. Les compables éprouvent des remords, ibid. Le duc d'Uzès élevé à la dignité de pair de l'rance, 552. Elévation de Jeanin à la place de président, ibid. Refus des Protestans de rendre les places de sùreté, ibid. Merci nommé colonel-général des Suisses, ibid. D'Acier est nommé gouverneur du Languedoc, 554. Siège de la Rochelle , il-id. Vingt-quatre mille hommes périssent devent cette place, 555. Le duc d'Anjou appelé au trône de Pologne, ibid. Les factions redonblent d'ardeur, 556. Catherine tient les rênes du gouvernement, 557. Les chefs protestans relèvent les esprits abattus, 558. Consternation de la cour , 559. Charles en proie aux remords , ibid. Ses dernières volontés , 560. Sa mort, ibid.

CHARLES (ditchlartel) n'est point satisfit de son partage, t.1, p. 82. Il rassemble des troupes. Ses victoires, 82. Il traile la France en pays de conquête, (82 et mir. Il remporte la victoire sur les Sarmains, 82 et mir. Il crée Fordre de la Genette, 90. Il s'approprie le revenn des évechés les plus riches, idid. Il est entouré de dangers, 91. Il prend le titre de duc France. Sa mort arrivée l'an 741. Partage de ses états, 93.

CHARLES et CARLOMAN, fils de Pépin. Parallèle de ces princes, t. I., p. 116 et suiv.

CHARLES , roi de Navarre , t. II , p. 69.

CHARLES d'Anjou. Sa mort réunit à la France le duché d'Anjou, etc. t. II, p. 275.

CHAROST récompensé de sa franchise par Louis XIV, t. III, p. 463.

Charost (le duc de), nommé gouverneur de Louis XV, 142-59.

CHATRAU-RENAUD fait maréchal de France, t. IV , p. 125.

Chatzer, (Jean (attente aux jours de Henri IV, t. III, p. 137.
Chattlion se distingue à Montanban, t. III, p. 230. II se rend maître de Corbie, 288. Fait lever le siège de Monzon. Sa réponse sur la mort de son fils, 300. II s'avance sur Sciden, 304. Seprononce en faveur de la cour, 376. II est tué, 338.

CHATRE (la) fait entendre aux ligueurs le langage de la sagesse, t. III, p. 108.

CHAULNE (maréchal de) fait lever le siège de Château-Cambrésis, t. III, p. 292.

CHAUMONT d'Amboise conquiert la Franche-Comté, t. II, p. 272.

Chauvelin (le marquis de ) est enlevé et confiné dans un château, t. IV, p. 291.

CHAVAGNES défend Naples avec valeur, t. II, p. 322.

CHEVALERIE (la). Son origine et son institution, t. I, p. 299

CHOESCU. est élevé à la dignité de marcéchal de France, 9,7.
CROISCU. (le duc de ) est rappelé de son ambassaé de Vienne, t. IV, p. 434. Son portrait, t. V. p. 10. Il change la discipline, les manœuvres et la tactique de l'armée, 29.
Etablissement d'une colonie à Gayenne, 39. Il envisege sa chute d'un cell serein et tranquellle, 58.

Childéric III descend du trône. Fin de la dynastie des Mérovingiens, t. I, p. 98.

CHILPÉRIC appelé l'Hérode de son siècle, t. I, p. 57.

CHIRAMME, fils de Clotaire, lève l'étendard de la révolte, t. 1, 43 et suiv.

CLÉMENT (Jacques), moine, t. III, p. 59.
CLOCHETTERIE (le chevalier de la) a l'honneur d'ouvrir la

guerre d'une manière remarquable, t. V, p. 119.

CLODOMIR reçoit la peine de ses attentats, t. I, p. 50. Il laisse trois fils encore dans l'enfance. 51.

CLOTAIRE commet des forfaits éponvantables, t. I, p. 51 et suiv. Il bat les Visigoths près de Cette. Ses fils se partagent le royaume, 55. CLOTAIRE II. Sa sagesse et son courage, t. I, p. 66 et snivi Il meurt dans la force de l'âge, 68.

CLOVIS, prince Franc; passe le Rhin à Cologne, t. I, p. 9. S'établit dans les Gaules , 14. Vase de Soissons , 15. Il épouse Clotilde, 16. Bataille de Tolbiac, ibid. Clovis élevé sur un pavois, 17. Baptême et couronnement de ce prince, ibid. Conquête de l'Alsace, 21. Fondation du royaume d'Italie , ibide Il bat Gondebaud , 22. Assemble dans Paris les princes, les prélats et ses généraux, 23. Fait déclarer la guerre aux Ariens, ibid. Mort d'Alaric, 24. Il reçoit le titre de consul romain , 25. Cruantés de ce prince, 26. Supplice de Curaric, chef des Morins, ibid; De Ranacaire, roi du Cambresis, 28. Concile d'Orléans, ibid, Sa mort, 29. Première constitution de la monarchie, ibid. Administration de la justice , 36. Code criminel , 37. Politique de Clovis à l'égard de ses sujets , 41. Druïdes , 42. Monrs et caractères des Francs et des Gaulois , 44 et suiv. Les états de Clovis divisés en quatre royanmes, 49. Ses successeurs , ibid.

CLUNI (de) est nommé contrôleur-général, t. V, p. 107.

CODE. Quel étoit le code criminel des Francs, t. I, p. 37

et suiv.

CONTLOGON. Combat remarquable qu'il soutient contre cinq vaisseaux, t. IV, p. 131.

CEUVRES (marquis de) prépare l'enlèvement de la princesse de Condé, t. III, p. 178. Il dirige l'expédition de la Valteline, t. III, p. 234.

COIGNY (le marquis de) gagne la bataille de Parme, t. IV,

COLBERT recommandé au roi par Mazarin, t. III, p. 439. Il fait disgracier Fouquet, 443. Il fait respecter le pavillon français, 479. Payement régulier des armées, 485. Elévation de la marine due à ses soins, t. IV, p. 30. Sa mort. Son éloge. Regretté des Français, 42.

COLIGNY (amiral de) donne un avis important, t. II, p. 457.
Il se fait jour à travers les lignes des ennemis, ibid. Son

dévouement sauve la patrie, 458. Sa gioire assurée, 480. Il implore la clémence du roi en faveur des Protestans, t. II, p. 482. Il conseille d'établir une colonie dans la Floride, 507. Il s'élève seul contre la guerre, 513. Il perd la bataille de Montcontour, 556.

Combàz (le baron de ). Trait remarquable de bravoure , t. 1V , p. 68.

Compiècne (traité de), t. II, p. 424.

CONCILE (d'Esertine). Son décret mémorable, t. I, p. 103. CONCILE de Bâle assemblé pour juger Arnoult, t. I, p. 267, et suiv.

CONCILE de Clermont, t. I, p. 320.

CONCILE de Rheims. Voyez Louis-LE-GRos, t. I, p. 348.

CONCILE de Lyon, t. I, p. 449.

CONCILE de Vienne. Voyez Philippe-Le-Bell, t. II, p. 25. CONDÉ (le prince de) échappe au supplice, t. II, p. 485. II prend le titre de général de l'église réformée, 497. II bloque Paris, 514. La reine donne ordre de l'arrêter, 520. Sa mort. Voyez Batalled de Jarnac, t. II, p. 523.

CONDÉ (prince de) s'avance vers Paris, t. III, p. 5. Il s'empare de la Fère, 23. Sa mort, 46.

CONDÉ (prince de), atteint du crime de lèse-majesté, t. III, p. 207. Il sort de prison, 225. Ses succès, 286.

Coxné, (le prince de ) où duc d'Enghien, arrête la marche des Espagnols, t. III., p. 362. Il décide la victoire, 365. Il se prononce en faveur de la cour, 366. Il formele blocus de Paris, 385. Il est déclaré chef d'un parti, 389. Il remet son épée, 390. Il jure la perte de Mazarin, 393. Il lève l'étendard de la guerre civile, 400.

Condé (le prince de ) relève un instant l'honneur des armes françaises , t.  $\nabla$  , p. 21.

CONFLANS (le marquis de) voit fuir devant lui l'escadre du commodore Muhel, t. IV, p. 373.

CONFLANS (traité de) t. II, p. 235.

Constantinople (siège de) t. II, p. 204.

CONTADES (le maréchal de). Succès qu'il obtient à la guerre ; t. IV, p. 428.

Conti (prince de) envoyé par Mazarin à la cour des aides , t. III, p. 37t. Il se montre à la tête des froudeurs, 376. Deux passions le tyranniseur, 333. Appliadissemes des Parisiens, haine du cardinal de Retz à son égard, 405 et 2810. Succès brillans qu'ill obtient, 407. L'armée qu'il commande a des saccès, 472.

CONTI ( le prince de ) dénonce les écrits incendiaires , t. V , pag. 254. \*

Соок. Sa mort excite les regrets de l'Enrope, t. V, p. 156.

CORNEILLE remporte tous les triomphes scéniques, t. III, p. 339.

Cours PLÉNIÈRES. Elles cessent sous le règne de Charles VII, t. I., p. 104 et suiv.

COUTRAS (bataille de), t. III, p. 36.

Créqui, colonel des Gardes-françaises, t. III, p. 210. II défait l'armée du duc de Modène, p. 284. Il est emporté d'un boulet de canon, 286.

Caśqux (le duc de) mème dix mille hommes en Italie, s. III, p. 2;6. II remporte une victoire complète, 277. Amessalent à Rome, il respit une insulte, 4;5. II bat le prince de Ligne, 464. Sempare de la Lorraine, 469. Il peut dé-livrer Trèves. Sa téméraire bravoure, t. IV, p. s. Il emporte le château de Bouillon, 13. Ses succès sur le duc de Lorraine, 19. Il enlève Luxembourg, 21. Il bloque de nouveau cette place, 31. Et la prend sous les yeux de Louis, 44.

CRILLON, le brave entre les braves, t. III, p. 33. Son avis à l'égard du duc de Guise, 46. Ses reproches au roi, 126. Heureux démenti qu'il donne à Heuri IV, 152.

Crition (le dic de) offre à Louis XVI de se rendre maître de Londres, t. V, p. 185.

CROISIE signe le traité d'Aix-la-Chapelle, t. III, p. 467.

DAGOBERT. Ses premières actions, t. I, p. 68 et suiv. Il fait trancher la tête aux prisonniers saxons, 70. Il est assailli par les infirmités d'une vieillesse précoce, 71. Ses dispositions au lit de la mort, 77.

DAGOBERT II est assassiné . t. I . p. 78.

Damiens assassine Louis XV, t. IV, p. 416.

DAMMARTIN perd sa liberté, t. II., p. 227. Il rentre en faveur, 239. Il marche contre les Bourguignons, 253. Succès de cette expédition due à son habileté, ibid. Sa réponsa digne de remarque au due de Bourgogne, ibid.

DAMPMARTIN est chargé de ramener le calme dans les contrées des Gévennes, t. V, p. 195. Le succès couronne son entreprise, 296. Eloges flatteurs qu'il reçoit sur sa conduite, ibid.

DANTZICK (siège de), t. IV, p. 281.

DAUPHIN (le), fils de Louis XIV. Son mariage avec une princesse de Bavière, t. IV, p. 26. Son avis pour l'acceptation du testament de Charles II, 113. Il meurt de la petitevérole, 127.

DENAIN (journée de). Elle retire la France des bords de l'abîme, t. IV, p. 191.

DESCARTES. Son éloge, t. III, p. 340.

DESMARETS dévoile les blessures de l'état, t. IV, p. 224.
DECIDES. Jouissoient dans les Gaules d'un pouvoir étendu,
t. I, p. 42.

Dusois. Il s'insinne dans l'esprit du duc d'Orléans, t. 1V, p. 221. Il s'avance vers les homicure et vers le pouvoir, 233. Le siège de Fénélon est souillé par Dubois, 255. Son ambition est contrariée par Clément XII, 254. Il obtient le chapeau de cardinal, 256. Le marcécial de Vileori faccable de mépris et de menaces, 257. Ses vengrances, 258. Il médite la chute du cardinal de Roban, 259. Se nort, 251. Tableau de ses vices et de ses titres, 262.

т. 5.

Dunois (le maréchal-de-camp), chef du guet, est assailli dens sa maison, t. V, p. 257.

DUFFAY. Sa courageuse résistance au siége de Philisbourg, t. IV., p. 14.

Ducux-Trours tire vengeance d'un ennemi impiacable, t. IV, p. 96. Il se rend maître de trois vaisseaux de guerre hollandais, 101. Sempare de la flotte hollandaise, 104. Quinze bâtimens auglais sont pris par lui, 131. Combat glorieux contre les Auglais. Lonis l'accueille avec distinction, 156.

Dur-Guence entre triomphant à Brest, t. V, p. 141.

Dunes (bataille des). Elle assure la supériorité de la France;

t. III, p. 431.

Dunois fait lever le siège de Montargis, t. II, p. 171. Il est sacrifié à la vengeance de Louis XI.

Dupáron chargé d'une commission honorable, t. III, p. 87.
Il contribue aux progrès de la monarchie, 120.

Du-Quesne (amiral) remporte trois victoires navales, t.IV, p. 15. Expédition qui le couvre de gloire, 30. Il foudroie Alger, 32. Il force nue seconde fois les Algériens au respect et à la soumission, 44. Sa mort; elle excite les regrets du corps de la marine, 58.

DURAS. Il est nommé maréchal de France, t. IV, p. 9.

DUNASTIE (troisième). Voyez Hugues-Capet, t. I, p. 251
et suiv.

## E

EDOUARD. Voyez Philippe-le-Bel , t. II , p. 2.

EDDUARD III, t. II, pag. 50. Il prend le titre de roi de France, 75.

ELOI (saint) a mérité que son nom se perpétuât jusqu'à nous, t. I, p. 72.

Emmanuel Commène vent que les croisés lui rendent hommage, t. I, p. 361. Engelberge accusée d'adultère, t. I, p. 198. Son honneur est vengé, ibid. et suiv.

Enguien (comte d') gagne la bataille de Cérisoles, t. II, p. 421. Il est tué à la bataille de Saint-Quentin, 457.

Exourex (due d') paroit un siège d'Arras, t. III, p. 29,- II a'evance un secoure de Rocroit, 3,6. II but he Engagnols, 1864. Astriége et prend Thiorville, 3,6. II force les retranchements de terment, 3,48. Gain de la bataille de Nordingen, 352. Il fait des prodiges de veleur, 353. Ses succès un pervent ratifaires as passion pour la gloire, 358. Levée dis siège de Lérida, 359.

Enguien (le jeune duc d') s'empare de Limbourg, t. IV,

Ensishem (bataille d'), gagnée par les Français, t. HI, pag. 501.

ENTRAGUES (d') dirige une conspiration, t. III, p. 169.

EON (le chevalier d') est déclaré juridiquement être une
femme, t. V, p. 79.

Eperavor (due d') créé pair de France, t. III, p. ± ¿. Nommé colonel-général de l'infanterie, ± 8. Il reçoit la dépouille de Joyeuse, 38. Il jouit de la faveur du roi, 4 à 50n éloigne-ment, 58. Sa retraite, 67. Il se fortifie dans Angouléme, 72. Force de fléchir derant l'autorité royale, 125. Il seconde les desseins de la reine mêre, 2, ± . Sa mort, 33.

ESPINACE (d') défend la çause des ligueurs, t. III, p. 103. ESSEX adresse un défi à Villars, t. III, p. 94.

Eranne (le comte d') part de Toulon avec donze vaisseaux de ligne. Succès de son entreprise, 1.V., p. 12n. Halliets de res manceuvres, 12n. Prise de l'île de Grennde, 156. Il attaque et but la flotte anglaise, 13r. Il se rapproche du continent; ilidi: et partage ses forces en trois escadres, 138. Nommé généralissime des armées navales de France et d'Angleterre, 185.

Esternal (comte d') assassiné par ordre de Louis XI, t.II, pag. 219. ESTRADES (d') nommé maréchal de France, t. IV, p. 9. ESTRÁES (le comte d') emporte le fort de Cayenne, t. IV, p. 16. Il se rend maitre de Roses, 38. Nommé maréchal de France, 125. Il commande en Allemagne une srmée considérable, 417. Son calme à la nouvelle de sa disgrace, 419.

ETIENNE (pape). Supercherie singulière à laquelle îl a recours, t. I, p. 111. Son ingratitude envers Pepin son bienfaiteur, 112.

Eunes, fils de Robert, couronné emperent, t. 1, p. 215. Il se rend à Worms pour remettre à Arnoult la couronne de France, 216. Il but plusieure fois les Normands, ikid. La paix est achetée à des conditions honteuses, 217. Conspiration des grands jikid. Il suspend les effets de l'anarchie, ikid. Sa mort, ikid.

EUDES, comte de Champagne, meurt les armes à la main, t. I, p. 293.

Eucàxin (le prince) s'avance sur Toulon, t. IV, p. 154. Il assiége Lille, 159. Il cause de grandes pertes à la France, 169. Son opiniàtreté à vouloir continuer la guerre, 189. Il se rend à Rastadt pour traiter de la paix, 198.

EURIC, roi des Visigoths. Conséquences de sa mort, t. I, pag. 22.

Exster (comte d') cherche un asile dans les états du duc de Bourgogne, t. II, p. 252.

## F

FABERT. Il refuse la décoration de l'ordre du Saint-Esprit, t. III, p. 450 FABRI (le chevalier de ) donne la loi aux Anglais, t. V.

p. 122.

FARNESE (Alexandre) force la levée du blocus de Paris, t. III, p. 87. Il se mesure avec Henri IV. Sa belle retraite, 96 et suiv. l'armée américaine, t. V, p. 133. Fénétion. Son éloquence persuasive auprès de Louis XIV,

t. IV, p. 50. Il succombe sous les traits de ses ennemis, 111.

FÉODALITÉ. Son origine, t. I, p. 201. Ses effets, 202 et suiv. FERDINAND IV, t. II, p. 5.

Ferté (le maréchal de la) reçoit avec hauteur les avis de. Turenne, t. III, p. 427. Il est fait prisonnier, ibid.

FEUILLADE (la) nommé maréchal de France, t. IV, p. 9.
Il enleve Ville ranche d'assaut, 142.
FEUILLERS (le marginis de) néglètre dans le Lavembourg.

FEUQUIÈRES (le marquis de) pénètre dans le Luxembourg, t. III, p. 292

FIEFS (les) étoient des terres dont le monarque accordoit Ia jouissance, t.1, p. 147. Ils subissent un changement essentiel, 213.

FLEURY. Il quitte la cour de Louis XV, t. IV, p. 269. Le roi Ie fait rappeler, ibid. Ordre du roi à la reine de suivre ses conseils, 270. Il demande la suppression du titre de promier ministre, ibid. Sa sollicitude pour la gloire du monarque et la prospérité de l'état , 271. Ses efforts pour maintenir la bonne intelligence entre les deux branches de la maison de Bourbon , 272. Considération qu'il acquiert auprès des étrangers, 277. Il fait goûter aux Français les donceurs de la paix, 290. Ses complaisances pour le monarque sont blamées, 291. Il cède le ministère au comte de Toulouse, 293. Ses regrets sur cette démarche, ibid-Sa répugnance à investir l'électeur de Bavière de la dignité impériale, 301 et suiv. Mille contrariétés empoisonnent sa vieillesse, 3:3. Lettre qui trahit sa foiblesse, 3:5. Il est tronblé à la vue des périls auxquels la France est exposée, 322. Il termine sa longue carrière, 323. Mausolée érigé en son honneur , ibid.

FLEURY (de) succède à Necker, t. V, p. 171.

FLEURUS (bataille de ) gagnée par Luxembourg, t. IV, p. 69. FONTENAI (hataille de ). Voyez Charles-le-Chauve , t. I, pag. 184.

FONTENOT (bataille de) gagnée par les Français, t. IV, p. 351.

FORCE (le maréchal de la) marche contre les rebelles, t. III, p. 262. Il a des succès dans la Petite.- Hollande, t. IV, p. 85.

FORBIN. Il bat les Anglais. Il est appele à la cour de Louis qui le reçoit avec distinction, t. IV, p 156. Il justifie sa conduite, 165.

FORNOU (hateille de) gagnée par les Français, t. II, p. 304. FOUQUET. Sa disgrace, sa chute, t. III, 441 et suiv. Son arrestation, son procès, 444. Sa mort, 445.

Fouvilles. Les manœuvres et l'impétuosité de la cavalerie, sont le fruit de son expérience, t. III, p. 486.

FRANCE. Elle est en proie aux ravages des barbares du nord, t. I, p. 184. Elle est démembrée, 207. Elle devient la proie des grands seigneurs, 207 et suiv.

FRANCE (Charles de) empoisonné, t. II, p. 220.

FRANÇOIS I.er Ses qualités brillantes , t. II, p. 349. Mariage de la reine donairière avec Suffolk François entreprend la conquête du Milanais, ibid. Sa mère nommée régente du royaume , 350, Il passe les monts. Bataille de Marignan, 351. Retraite des Suisses , ibid. La valeur du roi inspire de l'émulation , 352. Prix de la valeur adjugé à Bayard , ibid. Bayard arme François I.er chevalier, ibid. Le Milanais an pouvoir des Français , 353. Léon X demande une entrevue à Francois, ibid. Traité de Noyon, 354. Alliance avec l'Angleterre, ibid. Les Suisses vendent leurs services, 355. Naissance de la réforme, ibid. Luther en est le chef , ibid. Désordres de la cour pontificale , 356. Luther excommunié en appelle an futur concile, 358. Médiation de Charles-Quint , ibid. Mariage de Luther , 360. Ses mœurs et son caractère, ibid. Discorde entre François et Charles-Quint, ibid. et suiv. Entrevne de Charles et Henri , 362. L'empereur fond sur la France, 365. Désense de Mézières, ibid. CharlesQuint se retire, 366. Les chevaliers de Rhodes accablés par les Turcs, 367. Coalition contre la France, ibid. Entrevne de François et du connétable de Bourbon , 368. Défection du connétable , 369 et suiv. Conférences de Montbrison, 370. Ses résultats, ibid. Fuite du connétable, 371. Le connétable rejoint l'armée d'Italie, 372. Fermeté de François dans le danger , ibid. Le cardinal de Médicis monte sur le trône de St. Pierre , 373. Arrêt de condamnation du connétable de Bourbon , ibid. Saint-Vallier reçoit des lettres de grâce , 374. Les armées éprouvent des revers, ibid. Efforts héroïques de Bayard, ibid. Sa mort glorieuse, 375. Déroute de l'armée française, ibid. Siège de Marseille, 376. Épuisement du trésor royal , ibid. Semonce de François au parlement, 377. Il passe les monts, ibid. Il rejette les avis . de ses vieux généraux , ibid. Les deux armées en viennent aux mains, 378. Défaite des Français, 379. François blessé rend son épée, 380. Il soutient avec dignité son infortune , ibid. Charles - Quint affecte des égards pour son ennemi, ibid. François prisonnier a Madrid, 381. Charles-Quint ne sait point profiter de la victoire, ibid. Il sent trop tard sa faute, ibid. Les chagrins altèrent la santé de François, 383. Il dépose entre les mains de sa sœur un acte de renonciation à la couronne, 384. Traité de paix de Madrid , ibid. François fait des sacrifices énormes , ibid. Les deux souverains se donnent des marques d'amitié , 385. Arrivée de François en France, 386. Charles-Quint réclame l'exécution du traité , ibid. Réponse de François à ce sujet , sommes offertes pour sa rancon, 388. Paroles mémorables du roi à ce sujet, ibid. Publication de la ligue appelée ligue sainte , 389. Réflexions sur la conduite de François à l'égard de Charles-Quint , 390. Succès du connétable de Bonrbon en Italie, ibid. subordination parmi les tronpes, 341. Ses discours les rappellent à l'ordre, ibid. Rome prise d'assaut, 392. Sa mort, ibid. Le pape reçoit des fers, ibid. Dési entre Charles-Quint et François, 393. Henri VIII envoie un cartel à Charles-Quint , 394. Réponse ironique

de l'empereur , ibid. Paix signée à Cambrai , 395. Ressentiment de François, 395. Maréchaux de France, 306. Composition de la maison du roi, 397. Ordonnance sur le ban et l'arrière-ban , 398. Progrès de l'artillerie , ibid. François rétablit la discipline dans ses troupes , ibid. Abus détruits dans les tribunaux, 399. Changement dans la manière de rédiger les actes, ibid. Fondation du collège de France, Zoo. Progrès des opinions de Calvin, ibid. Remarques sur cet homme extraordinaire, ibid. Ses mœurs, son caractère, ibid. Exilé par le parlement, il se retire à Genève, 401. La guerre est rallumée, ibid. Refus du duc de Savoie , 402. Préparatifs de Charles-Quint contre la France, 403. Réponse énergique d'un officier français à Charles-Quint , ibid. L'empereur pénètre en Provence, 405. Disposition de François , ibid. L'armée de Charles obligée de repasser les monts, 404. Les Flamands n'ont aucun succès , ibid. Mort du Dauphin , ibid. Plaintes de l'empercur . 405. Catherine de Médicis perd l'estime des Français. Continuation de la guerre, ibid. Alliance de Francois Ler avec Soliman , ibid. Plaintes et desis de François et de Charles-Quint, 406. Réquisition remarquable de l'avocat - général , ibid. Paul III (pape) médiateur entre François et Charles-Quint, ibid. Entrevue de ces deux monarques à Aigues - Mortes, 407. François refuse de s'emparer des Pays-Bas, ibid. Charles-Onint traverse la France, ibid. Il est comblé d'honneurs à la cour, 408. Confidences indiscrètes de François à Charles-Quint, 409. L'empereur nie sa promesse, ibid. Conduite lovaie de François, 410 L'empereur et le roi se traitent sans ménagement, ibid. Changement d'humeur et de caractère dans François Ler, 411. La cour est partagée en deux factions, AII. Ascendant de la duchesse d'Etampes sur le roi , ibid. Diane de Poitiers recoit les hommages du Dauphin, 412. Les querelles et les cabales se succèdent, ibid. Flatteries des astrologues , 413. Goût de Charles-Quint pour l'astrologic , 414. Progrès rapides des protestans , ibid. François

rejette l'emploi des moyens violens , ibid. L'affectation det zèle religieux forme deux partis sons son règne, 416. Guerre alfumée par un attentat inoni, 417. François met tontes les puissances dans ses intérêts , ibid. Levée de cinq armées. 418. Succès du duc d'Orléans en Flandre, ibid. François soumet la Rochelle, 419. Il est déclaré ennemi du nom chrétien dans la diète de l'Empire, ibid. Henri VIII se ligue contre la France, 420. François renoue ses liaisons avec Soliman, ibid. Succès des armées françaises, ibid. et suiv. Rataille de Cérisoles gagnée par les Français, 421. Les Angiais s'emparent de Boulogne, 422, Invasion de Charles-Quint dans la Champagne, ibid. La France est aux abois, ibid. Charles-Quint s'offre comme médiateur, ibid. Henri VIII pressé d'accéder au traité , ilid. Il veut garder Boulogue, 423. Descente en Angleterre, ibid. Le Dauphin accusé du meurtre du duc d'Orléans , 423. Massacres et incendies , 424. Concile de Trente , ibid. Traité de Compiègne, ibid. La mort de Henri VIII est pour François un grand sujet d'affliction , ibid. François donne des marques de tendresse à son fils , 425. Sa mort , ilid. Ses qualités et ses défauts , 426 et suiv. Belles réparties de ce monarque, 428 et suiv. Il eut le suffrage de tous les Français, 432 et suiv. Projet de faire revivre les anciens preux . 432. Les militaires dédaignent d'être armés chevaliers, ibid. Il recut le titre de père et de restaurateur des lettres , 434. La langue française fit des progrès sous son règne, ibid. Les hommes à talens comblés de présens, 435. Il accueillit les artistes, ibid. Sa passion pour la chasse, 436. Il introduisit l'usage de porter les cheveux courts et la barbe longue , 437.

Fanxons II est peu favorisé au moral , et moins encore au physique , t. II, p. 473. La France est surchargée sous ce règne , ibid. Les favoris du roi défutus précedient au pouvoir , 474. Triomphe des Guise, ibid. Distimulation de Catherine , ibid. Antoine de Bourbon et le prince de Condé s'élivent contre les usurpateurs de l'autorité , ibid. Le con-

nétable rentre à la cour. Guise grand-maitre de la maison du roi, ibid. Humiliation éprouvée par Montmorenci, 475. Bertrandi reçoit le chapeau de cardinal , 475. Le cardinal de Lorraine, son ambition, ses excès, ibid. Mouchi se charge du rôle de délateur, 476. Ambition des Guise, ibid. Assassinat du président Minart, 477. Supplice d'Anne du Bourg , 478. Origine de la conjuration d'Amboise , ibid. But de cette entreprise , ibid. La Renaudie se déclare chef de la conjuration , ilvid. Secret des conjurés , 479. Le cardinal Granvelle donne les premiers avis de la conjuration. ibid. La cour cherche un asile au château d'Amboise , ibid. Guise lieutenant général du royaume, ibid. La Renaudie périt les armes à la main, 480. Gloire de Coligny, ibid. Mort du chancelier Olivier, 481. Lhospital élevé à la dignité de chancelier , ibid. Ses qualités , ses talens , ibid. Dissentions religieuses, 482. Coligny implore la clémence du roi , ibid. Les calvinistes désignés sous le nom de Huguenots , 483. Origine de cette épithète, ibid. Sages exhortations de Lhospital , ibid. Prières inutiles des protestans au roi de Navarre et au prince de Condé, 484. Arrestation de ce dernier , ibid. Mauvais desseins du cardinal de Lorraine , ibid. Le prince de Condé échappe au supplice. Les Guise renouent leurs traines , 485. Mort du roi , ibid. Eloges donnés à sa mémoire, ibid. et suiv. Intrigues de cour , 486. Funérailles de François II , ibid.

Fraxes. Leur origine, t. 1, p. 2. Leurs premiers établissemens. Cause de leur émigration, 3. Leur entrée dans les Gaules, leurs progrès, 4. Le leux s'introduit chee eux, sibéd. Succès de leur étounante expédition, 5. Leur caractère, leurs mours, 7. lis envahisent les Gaules, 1. Els placent la couronne sur la tête de Clovis, 18 et nuiv. Des princes indépendans les gouvernent, 2.6. Leur bratalité envers les Gaulois, 30. Constitution qu'ils se donnert, 3 et nuiv. Motifs qui les portoient à la guerre, 3.5. Ils prétendent au droit de se faire justice eux-mêmes, 4.0. Ils font un grand cas des councils des femmes, 44. La chause est pour eux Frédéric II, en guerre avec Grégoire lX (pape), t. I, p. 444.

FREDERIC roi de Naples , trouve un asile en France , t. II, pag. 3:8.

FURNES (bataille de) gagnée par la Meilleraie, t. III, p. 296.

## G

GABRIELLE D'ÉTRÉES. Son influence dans le conseil du roi, t. III, p. 127. Sa mort, 145.

Gacé (le comte de) commande une expédition contre l'Angleterre, t. IV, p. 164.

Gassendi. Son éloge, t. III , p. 341.

Gassion ajoute à sa gloire par un beau fait d'armes, t. III, pag. 276. Il s'empare de Courtrai, 356. Il est tué à l'attaque de Leus, 359.

Gasron de Foix s'élance dans la carrière de l'honneur, t. II, p. 334. Il forme le projet d'assiéger Ravenne, ibid. Il se couvre de gloire, 336. Sa mort, 337.

Gaston (frère de Louis XIII), se met à la tête des factieux, t. III, p. 237. Sa làcheté, 239. Il lève des troupes, pénètre en Prance, 261. Il sollicite la grâce de Montmorenci, 267. Il quitte le royaume, 271. Il repanotà à la cour, 273. Il investit Coble, 266. Il se rend au parlement, 395. Il a la surveillance de Paris, 404. Son naturel, 417. Il veu attirer sur lui les regards et l'affection des militaires, 462. Des sompoons s'élèvent sur lui à l'occasion de l'assassinat de Madame, 477. Sa victoire sur le prince d'Orange, t. IV. p. 18.

GAUCHER DE CHATILLON, connétable, t. II, p. 38.

GAUCHERIE (la), précepteur de Henri IV, t. III, p. 188. GÉSALIE, fils d'Alarie, monte sur le trône, t. I, p. 24.

GIVER. Sa mort. Il est regretté de Henri IV, t. III, p. 116. Godefrot accourt pour combattre Charlemagne, t. I, p. 137.

to mer Greg

GONDEBAUT est battu per Clovis , t. I. p. 22.

GONTRAN habite Chalon-sur-Saone, t. I. p. 56.

GOTTILIAC , prince danois , fait une descente sur les côtes

de l'Austrasie, t. I., p. 52. Gourchi, massacré le jour de la St. Barthélemi, t. II, p. 55t.

GOUVERNEMENT féodal établi sous Charles-le-Chauve, t. I, p. 201 et suiv. GRAMMONT (le maréchal) se prononce en faveur de la cour,

t. III, p. 376. Trait de bravoure, 464. Il soutient le droit des maréchaux de France, 485.

GRANCEI (le marquis de) élevé à la dignité de marêchal de France, t. III, p. 304. Il remporte une victoire, 418. GRANDIER. Son supplice, t. III, p. 275.

GRANVELLE (le cardinal de) révèle une conjuration, t. II, p. 479.

Gasss (le comte do) se dirige sur les Antilles, t. V. p. 16.
Sa courageuse résistance facilite l'entrée d'un convoi dans
les ports de la Mattinique, 164. Il attaque les Anglais et leur cause de grauds dommages, 166. Il reprend la route des Antilles, 163. Les Anglais remportent sur lui uno victoire complète, 178.

GRÉCOIRE III donne à Charles Martel le titre de vice-roi, t. I, p. 92.

GRÉGOIRE IV vient en France, t. I, p. 73.

GRÉGOIRE V (pape) prononce le divorce du roi de France,

GRIMOALD, héritier de Pépin-le-Vieux, t. I, p. 77.

GEIMOARD (le chevalier de ) doit à son intrépidité un succès important, t. V., p. 140.

GUASTALLA (bataille de) gagnée par les Français, t. IV, pag. 286,

GUERRIANT (marechal de) repand l'effroi en Allemagne, t. III, p. 313. Sa mort, son éloge, 347.

GUESCLIN (connétable du) bat le roi de Navarre, t. II, p. 101. Il forme les bandes noires, 104. Il envahit la Saintonge, 108. Son incursion dans le Comtat, 111. GUILLAUME-LONGUE-Érée lachement assassiné, t. I, p. 225

GUILLAUME, dit le Conquérant, couronné dans Londres, t. I, p. 308. Il descend en France a la tête d'une armée. Sa mort, 312.

Guise (les). Leur triomphe, t. II, p. 474.

Guise (François de), gouverneur de Metz, t. II, p. 449. II se distingue à la bataille de Renti; 451. Grand – maire de la maison du roi, 475. Son ambition, 476. Ils est lieutenant-général du royaume, 479. Les Guise renouent leurs trames, 435. Ils projettent la ruine du trône, 438. Guise (le duc) victorieux, 50.11 les étué, 50.11 les trué, 50.11 les

Guss (le duc de) forme une ligue, t. III, p. p. II déphoie les qualités d'un chef de parti, s. p. II avance contre les Allemands, 35. Il les arrête, 37. Il appelle daux Nancy les chefs des ligueurs, 46. Sa réponse à Catherine, 43. Il est maitre de la capitale, 44. Les fautes de la cour accellerant ion triomphe, 47. On le prévient des dangers qu'il court, 50. Il est massacré, idés.

Guiss ( le jeune duc de) s'échappe du château de Tours, t. III, p. 92. Son arrivée à Paris, 119. Il s'empare de Marseille, 126. Il se déclare le défenseur de Sully, 198. Choix que l'on fait de lui pour être le défenseur du roi, 203. Il reçoit le titre de lieutenant-général, 207. Il quitto le parti des princes, 211. Son entrée dans la Champagne, 215. Il bat la flotte des Rochelois, 232. Se met à la tête des mécontens, 360. Il tombe dans la captivité, 362. Il rompt ses fres, 422.

Guiron, maire de la Rochelle, sa résistance mémorable, t. III, p. 245.

GUSTAVE-WASA, le héros du Nord, t. II, p. 417.

GUSTAVE-ADOLPHE en parallèle avec Epaminondas, t. III , p. 269. Ses projets sur l'Allemagne , ibid. Sompons sur sa mort, 270. Son intrépidité, ibid. Douleur des Suédois , ibid.

н

Harcourt (d') prend d'Oriston, t. III, p. 285. Il remporte que victore, 233. Ses svantages dans le Prémont, 302. Ses succès en Fizardie et en Artois, 313. Il remplace le maréchal de la Mothe, 334. Ses succès, 388. Il couduit le roi et la régnete en Normandie, 332. Quatre mille Allemands sout d'faits par loi, t. IV, p. 85. Il est nommé maréchal de France, 125. Le roi le destine à surveiller l'éducation du Dauphin, t. V, 150.

HASTING (hataille de). Voyez Philippe Let, t.I, p. 308 et suiv. HENRI J. . , fils aine de Robert, sacré à Rheims, t. 1, p. 287. Résolution de Constance de placer Eurles sur le trône, 290. Fuit de Paris à l'approche des rebelles , ibid. L'autoriré royale sauvce par Robert -le - Diable , ibid. Pourquoi la cour de Rome fatignoit les princes par des entraves, etc. 291. Henri repousse Guillaume d'Arques: la mort d'Endes est aussi funeste que l'avoit été sa vie , 293. Il voit la France en paix pour quelques instans, 294. Concile de de Bourges, ibid. Concile de Clermont , 295. Il est entraîné dans une guerre, ibid. Il perd deux batailles, et fait une paix honteuse, 296. Distinction marquée pour la cavalerie, 297. Changement dans les Français, 298. Chevalerie, ses droits à l'estime et à l'admiration de tous les siècles, 299 et suiv. Les grands seigneurs ne connoissent d'autre gloire que l'exercice des armes, 300. Respect et amour du peuple pour les chevaliers, 301. Épreuves qu'il falloit subir avant d'être armé chevalier . 302. Outrages et punition réservés au chevalier oubliant ses devoirs, 303. On obtenoit difficilement l'honneur d'être chevalier , 3o5. Henri fait couronner à Rheims son fils âgé de sept ans, ibid. Sa mort, 306. Eloge de ses grandes qualités, ibid. Sa veuvo (Anne) s'engage dans de nouveaux liens, ibid.

HENRI II. Son mariage. Voyez Louis-le-Jeune, t. I, p. 374-HENRI II, successeur de François Ler, son portrait, ses goûts, t. II, 440. Il honore Ronsard du titre de prince des poètes, ibid. Il fait une grande réforme, ibid. Inconstant dans ses faveurs et dans ses disgrâces , 441. Des murmures accréditent la dernière des demandes du roi défunt , 443. D'Oppède et Guériu comparoissent devant le parlement de Paris, ibid. Ils doivent leur grâce à leur éloguence et à leur fermeté. 444. Persécution contre les protestans, ibid. Henri assiste au supplice des hérétiques, ibid. Les bûchers sont allumés 445. Murmures du peuple, ibid. Les habitans de Bordeaux se révoltent , leur punition , ibid. Rupture entre la France et l'Angleterre , 446. Henri II rachète Boulogne, ibid. Il se fait proclamer protecteur de la liberté germanique, 447. La guerre en Italie, ibid. Henri marche contre la Lorraine, ibid. Metz, Toul et Verdun sont enlevés, 448. L'empereur forme le siège de Metz, humiliante retraite de Charles-Quint, 449. Le duc de Guise gouverneur de Metz déploie une valeur admirable, ibid. Charles-Quint se venge de sa disgrace, ibid. Succès brillans de l'armée française, 4 io. Montluc soutient dans Sienne un siége de dix mois, ibid. Henri ravage le Brabant , 451. Victoire de Renti , ibid. Le duc de Gnise se distingue dans cette bataille, ibid. Charles-Quint victorieux dans les plaines de Toscane, ibid. Henri rentre triomphant dans sa capitale, 452. L'armée est congédiée. ibid. Abdication de Charles-Quint dans Bruxelles, ibid. Recherches sur les causes de cette abdication , 453. Négociation de paix entre la France et l'Espagne, 454. Trève signée, ibid. Charles-Quint se rend dans sa retraite, ibid. Il est suivi de la tristesse et des regrets, 455. Philippe II succède à Charles-Quint, 456. Il recommence la guerre, ibid. Philibert duc de Savoie entre dans la Picardie, ibid. Coligny se fuit jour à travers les lignes des ennemis, 457. Il pénètre dans la place, ibid. Perte qu'éprouve l'armée française, ibid. Capitulation offerte par le duc de Savoie, 458. Dévouement de Coligny, ibid. Vœu de Philippe, ilid. Il paroit au camp , 459. Sa réponse au duc de Savoie , ilvid, 556

Peroles remarquables de Charles Quint, 460. La consternation est générale en France, ibid. Le duc de Guise nommé lieutenant-général du royaume, ibid. Il contraint les Espagnols à se retirer, ibid. Prise de Calais, 461. Gnines est emporté d'assaut, Thionville capitale, ibid. Convocation des états-généraux , ibid. Accroissement du pouvoir des Guise , 462. Traité de Câteau-Cambrésis , ibid. Abus que le cométable fit de son crédit , 463. Réconciliation de Gnise et de Montmorenci , ibid. Accident qui coûte la vie à Henri . ibid. Eloge de ses qualités , 465. Torts qu'on lui attribue . ibid. Fardean des charges publiques , 466. Abus de l'administration , ibid. Emprunts ouverts dens l'étranger, 467. Dette publique, ibid. Elévation des Guise, ibid. Les Montmorenci premiers gentilshommes français, 468. Prétexte pour humilier la grandeur des pairs, ibid. Henri arrête ses regards sur son armée, 468. Lois sanctionnées par Henri, 469. Ordonnance qui supprime les combats judiciaires , 470. Récit d'un duel remarquable , ibid. et suiv. Progrès de la corruption des mœurs. 472.

HENRI III, successeur de Charles IX, t. III, p. 1. Catherine déclarée régente, ibid. Elle exerce un acte de vengeance. 2. Paroles sublimes de Montgomméri, ibid. Henri quitte la Pologne, ibid. et suiv. Catherine vient au-devant de lui à Avignon , 3. Conduite hypocrite de Henri , ibid. Cérémonie du sacre, 4. Il éponse Louise de Lorraine, ibid. Il déclare la guerre aux calvinistes, ibid. Le prince de Condé s'avance sur Paris . 5. Le roi à la tête d'un corps de troupes, ibid. Reproches amers qu'il adresse au duc d'Alencon sur ses menées, ibid. Il veut le faire périr, 6. Guise revêtu du pouvoir, ibid. Le roi de Navarre chef des protestans, ibid. Henri reconnoît la liberté de la religion réformée, 7. Sa mélancolie, ibid. Sa parure efféminée, 8. Scènes bizarres, ibid. Scandale et mécontentement, q. Ligue des Guise, ibid. Ils abusent de la crédulité du peuple, 10. Maximes de la ligne, ibid. Le duc d'Alençon applaudit au traité, 11. Henri se déclare chef

de la ligue, ibid. Prétentions des états de Blois, ibid. Le roi veut appaiser son frère, 12. Guerre civile, ibid. Henri signe un édit de pacification , 13. Abaissement de la noblesse, ibid. La fureur des duels devient une calamité publique , 14. Henri a les foiblesses et les penchans des femmes , 15. Institution de l'ordre du Saint-Esprit, ibid. Appas aux seigneurs protestans, 16. Goût de Henri pour les frivolités, ibid. Réponse de la Rochefoucault à Henri, 17. Le duc d'Anjou joué par Elisabeth reine d'Angleterre, ibid. Henri avilit la majesté royale, ibid. Sa prodigalité ne connoît point de bornes, 18. Les courtisans abusent de sa générosité, ibid. et suiv. Désintéressement de Gilles de Sénecey, 19. Le roi com; ose l'état des officiers de sa cour et de sa maison , ibid. Ses folles dépenses pèsent sur ses sujets, 20. Moyens honteux pour suppléer à l'insuffisance des revenus, ibid. Complaisance du clergé épulsée, ibid., et suiv. Le roi est prêt à recevoir la loi, 22. Plaintes des protestans, ibid. Le roi de Navarre donne le signal des hostilités, ibid, Il s'approche de Cahors , 23. Le prince de Condé s'empare de la Ferre , ibid. Lesdiguières tente une attaque sur I yon , ibid. Merles emporte Mende, ibid. Le roi lève trois armées, ibid. Le duc d'Anjou se rend médiateur, ibid. Des conférences s'ouvrent à Nérac, Merles se rend maitre de Mende, 24. Le roi fait sentir le joug de son autorité, ibid. Joyeuse et d'Épernon sont créés pairs de France , ibid. Philippe II déchu de la sonveraineté des Pays-Bas, 25. Les Flamands recherchent la protection de la France, ibid. Le duo d'Anjou devient leur souverain, 26. Il teute la prise d'Anvers , ibid. Résistance qu'il éprouve de la part des habitans, 27. La honte et l'humiliation sont le résultat de cette tentative , ibid. Il menrt empoisonné , ibid. Bouciguon conserve Cambrai à la France , 28. Complots des ligueurs, ibid. Les fautes de Henri hâtent l'orage, ibid. Lois somptuaires, 29. Les ligueurs s'emparent de Tours et de Verdun , ibid. Le traifé de Nemours indigue les pro-

43

testans, 30. Assemblée des chefs des calvinistes à Bergerac. Rosni chargé d'une commission auprès de Henri, 31, Sixte-Oniut excommunie le roi de Navarre et le prince de Condé . 32. Anarchie dans Paris cansée par les seize, 32. Guise déploie les qualités d'un chef de parti, 33. Détail sur la composition de la ligue, ibid. et suiv. Guerre des trois Henri , 34. La France en proje à la disette . 35. Elle est abrenvée de sang, ibid, Trois armées sont en marche, 46. Joyeuse joint le roi de Navarre, ibid. Paroles mémorables du roi de Navarre, ibid. Bataille de Contras, ibid. Joyeuse assassiné, ibid. Faute grave du roi de Navarre , 37. Guise arrête les Allemands, ibid. Henri rentre triomphant dans Paris, 33. Murmures du peuple, ibid. Guise est révéré dons Paris , ibid. Henri s'adresse à Crillon, ibid. Horrible attentat , 39. Sapplice de la reine d'Écosse , 40. Mémoire des chafs des ligneurs , ibid. Guise vient à Paris , ibid. Villequière et d'Epernon se partagent la faveur du roi. 41. Henri et Guise à la tête chacun d'un parti, ibid. On en vient aux mains, les Suisses sont désarmés , 42. Catherine offre des négociations , 43. Réponse de Guise à Catherine, ibid. La conférence s'ouvre, ibid. Henri quitte Paris, 44. Guise est maître de la capitale . ibid. Prières des ligneurs au roi, 45. Henri se rend à Ronen , 46. Mort du printe de Condé , ibid. États-généraux à Blois, ibid. Henri tronve les esprits disposés favorablement, 47. Il retombe dans ses fautes, ibid. Guise triomphe des fautes de la cour, ibid. La couronne chancelante, 48. Le roi et le duc mangent et habitent ensemble . ibid. et suiv. Nouvelles alarmes dans le château , 49. Avis donnés au roi, ibid. Guise prévenu de sa perte, 50. Henri distribue des poignards, ibid. Massacre de Guise. ibid. et suiv. Henri raconte à sa mère son attentat , 51. Entretien du roi et du légat, 52. Discours du roi, ibid. Henri retombe dans sa voluptucuse oisiveté, 53. Mort de Catherine de Médicis, ibid. Henri ne marche point vers Paris, fante, 54. Excès des Parisiens, ibid. Décret de la

Sorbonne , ibid. Mayenne déclaré lieutenant-général, 55. Le parlement oppose une digue, ibid. Vengeance de la duckesse de Montpensier , ibid. Henri cherche l'appni du roi de Navarre, ibid. Sentimens de l'honneur rallumés dam Henri , 56. Mayenne tente de l'enlever , ibid. Avis de Sancy pour avoir un corps d'auxiliaires, 57. Alarme semée parmi les ligneurs , ibid. Élcignement de d'Epernon , 58. Les deux rois marchent contre Paris, ibid. Sixte-Onint excommunie Henri , ibid. Alarmes des Parisiens , 59. Jacques Clément change la situation de la France par l'assassinat d'Henri III . 60. Ses avis au roi de Navarre . ibid. et suiv. Sa mort, 61. Remarques sur ce monarque, 62. Assassinat de Henri célébre dans Paris, ibid. Le peuple donne des signes de repcutir , 63. La conr de Rome applaudit au régicide , ibid. Indignation du cardinal de Leno ncourt , 64. Extinction de la branche des Valois , ibid. HENRI IV succède à Henri III . t. III . p. 65. L'effervescence des esprits éclate , ibid. Henri donne des ordres en souversin ; serment exigé de lui , 66. Il contracte divers engagemens , ibid. Il est abandonné d'un grand nombre de partisans des deux sectes , ibid. Retraite de d'Épernon , 67. Droits du monarque méconnus, ibid. La grandeur du péril ébranle la résolution de Henri , ilid. Discours de Biron au roi, 68 et suiv. Résolution de Henri de défendre les droits de sa naissance , 69. Parallèle de Henri IV et de St. Louis, 70. Le sceptre assuré et garanti par l'épée, 71. Henri surveille toutes les tentatives contre l'autorité royale, ibid. Noms des villes restées fidèles à Henri, 72. Henri partage son armée en denx corps , ibid. Mayenne. assemble ses troupes, ibid. Pamphlet du duc d'Aumale, ibid. Henri s'assure un point de retraite, 73. Mayenne est battu, ibid. Les royalistes joints par les troupes anglaises, ibid. Henri s'avance sur Paris, 74. Il a recours à la persuasion, ibid. Faubourgs emportés, ibid. Henri reprend la route de la Normandie , 75. Mayenne lève des troupes , ibid. Mort

de Sixte-Quint, ibid. Urbain VII ini succède, ibid. Serment de l'union renouvelé, 76. Pontoise pris par Mayenne, ibid. Bataille d'Ivri , 77. Le roi en trace seul les dispositions , ibid. Sa prière avant d'en venir aux mains , 78. Sa harangue à ses soldats , ibid. Grandeur d'ame , trait de géné sité de Henri, ibid. et suiv. Il charge à la tête de la cavalerie, 79. Déronte de l'eunemi , 80. Hamanité, modestie et recon-. noissance du roi . ibid. Pourquoi il ne marche pas à l'instant sur Paris, 81. Des conférences s'ouvrent à Noisi, ibid, Blocus de Paris, 82. Excès des ligueurs, ibid. Procession dans Paris, 83. Symptômes d'une prochaine disette, 84. La famine déploie bientôt ses horreurs, ibid. Ces calamités sont supportées avec constance, 85. Puissance de la religion, ibid. Henri est attendri à la vue des besoins des révoltés, 86. Conférences pour traiter de la reddition de Paris, ibid. La facilité de Henri a de facheuses conséquences , S7. Levée da blocus de Paris , ibid. Le roi tente un dernier effort, ibid. et suiv. La guerre étend ses fléaux sur une grande partie de la France, 88. Mercœur méconnost l'autorité du roi , ibid. Lesdiguières demande le gouvernement de Grenoble, 89. D'Aumale pénètre dans Paris, ibid. Le roi vent hasarder une entreprise, 90. Prise de Charenton , ibid. Succès des armées du roi , q. Nouvelle faction en France , ibid. Elle ne met aurune suite dans ses projets, e2. Le jenne duc de Guise s'échappe du château de Tours , ibel. Les ligneurs et le tiers-paçti réunissent leurs efforts , 93. Siège de Rouen , ibid. Villars oppose une superbe résistance, ibid. Essex adresse un défi à Villars, 94. Henri s'avance à la rencontre du duc de Parme, ibid. Il fait des prodizes de valeur, 95. Il parcourt les rangs et dissipe les craintes de son armée , ibid. Il acquiert la réputation d'un preux chevalier, 96. Ses généraux s'assurent des succès marqués, 97. Mort et éloge de Biron, ibid. et suiv. Paris gémit dans les convulsions de l'aparchie , 98. Le président Brisson est arrêté et exécuté, 99. Vengeance de Mayenne, ibid. La ligue renferme en elle-même le germe de sa destruction , 100. Politique de Sully , ibid. Ouverture des états-généraux , 101. Philippe II cherche à faire déclarer reine l'infante sa fille , ibid. Arrêt du parlement , 102. Henri se fait instruire dans la religion catholique, 103. Anéantissement des prétendus états-généraux , ibid. Docilité du monarque , canse de son triomphe, 105. Il se fait absoudre, ibid. La cérémouie a lieu à Saint-Denis , 106. Avantages qui résultent de la conversion du roi, ibid. Projet d'assassiner le roi , 107. Troubles civils , ibid. Ruine de la ligue , 108. Plusieurs grands personnages donnent l'exemple de la soumission, ibid. Orleans et Bourges se rendent au roi, ibid. Pontoise ouvre ses portes , 109. Villeroi éclaire Mayenne sur sa position , 109. Henri se fait sacrer à Chartres , 110. Moyens employés pour s'assurer de Paris, 111. Brissac en ouvre les portes, 112. Entrée de Henri dans cette ville, ibid. Il accorde un pardon général, 113. Calme . rétabli dans Paris , ibid. Départ des Espagnols , ibid. Résistance de la Bastille , ibid. Elle capitule , 114. Nomination à divers emplois , ibid. Visite de Henri aux duchesses de , etc., 115. Invitation du roi à ses compagnons d'armes, 116. Querelles des jésuites et de l'université, ibid. Laon emporté d'assaut, ibid. Le roi sonmet plusieurs villes, 1 r7. Il court risque d'être assassiné, ibid. Extinction de l'ordre des jésuites, 118. Henri se livre à la mélancolie, ibid: Une douce satisfaction succède à la tristesse, 119. Le calme renaît dans Paris, thid. Le roi défait les liguenrs dans la Bonrgogne , 120. Il s'occape du soulagement des maux de l'intérieur , ibid. Obstacles aux progrès de la monarchie, 121. Modération du pape, Hid. D'Ossat rassure Henri IV , 121 et suiv. Le pape propose de venir à Avignon absoudre le monarque, 122. Pénitence imposée au roi , 123. Mayenne soupire après sa liberté , 'ibid. Il est accueilli avec bonté du roi, ibid. Son portrait, 124. Une foule de mécontens rentre dans le devoir, ihid. Montmorenci recoit l'épée de connétable , 125. Guise

s'assure la possession de Marseille . 126. Discours touchent du roi aux notables convocués à Rouen , 126. Su réponse à Crillon, 127. Ordonnances des notables, ibid. Henri cherche une distraction dans les plaisirs, ibid. Influence de Gabrielle d'Etrées sur le cœur de Henri , Disgrace de Sancy; son éloge, ibid. et suiv. Sully est appelé à la régie des finances, 129. Henri fait des préparatifs de guerre, ibid. Il assemble le parlement , 13c. Insouciance de plusieurs grands seigneurs à secondor les desseins du monarque, ibid. Manvais état des finances, 131. Résistance de Porto-Carrero , 132. Sa mort plonge la garnison dans le denil , 133. Biron propose de marcher à l'ennemi et Mayenne s'y oppose, 133. Capitulation d'Amiens, 134. Succès de ses généraux, 135. Il s'approche de la Bretagne, ibid. Son désir de rendre la paix à l'Europe, 136. Ministres d'Elisabeth à Paris , ibid. Traité de Vervins , 138. Fierté des Espagnols humiliée, ibid. Publication de l'édit de Nantes, 140. Réplique de Henri aux protestans, ibid. Assemblée générale du clergé de France, ibid. Réponse du roi au président de cette assemblée, 141. Talens de Sully à la tête des finances , 142. Il est en butte à toutes les cabales, 143. Son triomphe sur ses ennemis, 144. La mort de Gabrielle d'Etrées jette Henri dans le désespoir . 145. Il forme de nouveaux engagemens, 145. Sully déchire sa promesse de mariage, ibid. Le duc de Savoje à la cour de France, 147. Négociations, ibid. Le duc conçoit des alarmes et hâte son départ, 148. Conférences de Fontainebleau, 149. Sully et Villeroi égarés por leur zèle, Mariage . de Honri avec Marie de Médicis, 151. Guerre avec le duc de Savoie, ibid. Traité de paix avec le duc de Savoie, 152. Nouveau traité d'alliance avec les Suisses , 153. Trahison de Biron , 156. Dissimulation de Henri , 157. Biron se refuse aux avances de Henri, 158. Il est arrêté et mis à la Bas--tille, 160. Son supplice, ibid. Triomphe des jésuites, ibid. Henri conçoit le dessein d'une paix perpétuelle, 161. Mort d'Elisabeth , 162, Eloge de cette reine , 163. Sully ramène

l'ordre dans les finances , 164. Il met tontes les places en bou état de défense , 165. Monument consacré à l'utilité générale, ibid. Munificence du roi pour les gens de lettres , 166. Développement de la scène française , 167. Déconverte d'un complot, 169. D'Entragues est à la tête des conspirateurs, ibid. Hauteur de la marquise de Verneuil , 170. Henri accorde la grâce nux conpables, ibid. Retraite de la marquise, 171. Sully reçoit les honneurs de la pairie, ibid. Factiense turhulence du duc de Bouillon . 172. Henri marche sur Sédan . 173. Nonvelles agitations en France, ibid. Tentatives contre les jours du monarque , ibid. Projet de Henri sur l'Espagne , 174. Sa réponse à l'ambassadeur de Philippe III , ibid. D'sespoir du roi , 177. Sagesse de Sully , ibid. Praslin réclame le prince de Condé, ibid. Source de guerres, 179. Henri promet de marcher au secours de ses allies, ibid. Coslition des princes de l'Allemagne, 180. Pressentimens de Henri sur sa mort prochaine, 182. Couronnement de la reine . ibid. Cérémonie du couronnement, 183. Le roi est averti du danger qui le menace, 184. Henri IV est assassiné, ibid. Desespoir de Sully , 185. Consternation dens Paris . ibid. Eloge de Henri. Son portrait, ibid. et suiv. Son éducation , 187. Sa politique à l'égard de la noblesse, conforme à celle de ses prédécesseurs, ibid, et suiv. Sa passion pour les femmes , 189. Son goût pour la chasse , 190. Soupçons divers sur sa mort , 195.

HENRI V , 10i d'Angleterre , t. 11 , p. 148.

HENRI VIII se ligue contre la France, t. II, p. 420.

HENRI, empereur d'Allemagne, entre dans la Champagne, t. I, p. 342.

HENRI, roi d'Angleterre, vient à Paris, t. L. p. 463. HENRI de Transtamar, t. II, p. 103.

HESSE (plaines de). Charlemagne y remporte une victoire complète, t. I, p. 128.

Hochster (bataille d') gagnée par Villars, t. IV, p. 127-

HOCQUINCOURT (maréchal d') remporte une victoire, t. III, p. 418.

HOPITAL (maréchal de l') chargé de ramener le calme dans Paris, t. III, p. 375.

HUGUES CAPET nommé roi de France, t. I, p. 252. Son autorité restreinte, ibid. Fiefs déclarés héréditaires, ibid. Il appaise le clergé par des concessions, 253. Son couronnement à Rheims , 254. Remarques intéressantes sur le calendrier , ibid. Il porte un wil attentif sur les catastrophes des souverains ses prédécesseurs, 255 et suiv. Premier vertige du système qu'il adopta, 256. Il s'attache Gerbert savant distingué qui lui rendit des services importans, 256 et suiv. Il entend l'orage gronder et le dissipe , 258. Il voit la ville de Laon tomber an pouvoir de Charles son rival , 259 et suiv. Il l'attagne, mais il est défait, 260. Charles est victime d'une trabison, 262. Il périt en prison, 263. Hugues punit la ville de Laon, ibid. Il crée plusieurs fiefs , 264. Il charge Robert de la représentation , 265. Il seconde les vues de la cour de Rome, ibid. Il souhaite que le pape vienne en France pour renouveler la cérémonie du couronnement, 266. Ses démarches sont infruetueuses, ibid. Il veut appaiser Jean XV, 270. Il récompense les services de Gerbert , ibid. Condamnation d'Arnoult, ibid. Grandes charges de la couronne, 271. Mariage de Robert avec Berthe, ibid. Sa mort, 272.

Hugurs, fils de Robert, meurt. Il est regretté, t. 1, p. 286.

Humères (le maréchal d') cède à l'impulsion d'un faux
point d'honneur, t. III. p. 448. Ses projets sur SaintGuillain, t. IV, p. 20. Il assiége et prend Courteris, 44.

Il s'avance à la tête d'une armée contre la Hollande, 60.

HUMAUD, duc d'Aquitaine, se retire dans un cloître,
t. 1, p. 94.

Huns. Ils sont battus par Charlemagne, t. I, p. 131. Huxelles (d') fait maréchal de France, t. IV, p. 125. I

INNOCENT IV tient un concile à Lyon, t. I, p. 449 et suiv. ISABELLE de France, mariée avec Richard II, t. II, p. 17. ISABELLE femme d'Edouard II, roi d'Angleterre, t. II, p. 47. IVAI (bataille d'), t. III, p. 77.

J

JARNAC (bataille de), t. II, p. 523.

JEAN ( roi de France ). Ses vertus et ses défauts, t. II, p. 67. Le début de son règne fatal à la France, 68. Institution de l'ordre de l'Etoile, ibid. Cartel entre des chevaliers anglais et bretons , ibid. et suiv. Assassinat du connétable d'Espagne, 70. États-généraux, 72. Droit coutumier et droit écrit , ibid. Décisions remarquables des députés , 73. L'orgneil du monarque blessé , ibid. L'intimité de Jean et du daufphin Charles déplait à la nation , 74. Assassinat horrible , ibid. et suiv. Edouard prend le titre de roi de France . 75. Jean assemble le ban et l'arrièreban, ibid. Bataille entre les Anglais et Jes Français . 76. Déroute générale des Français . 77. Le roi prisonnier des Anglais, 78. Modération du vainqueur, ibid. Jean embarqué pour l'Angleterre, 74. Edouard propose à Jean sa liberté à des conditions humiliantes, 80. Réponse énergique du roi, ibid. Convocation des états - généraux, ibid. Règlemens, somptuaires, 81. Le roi de Navarre s'échappe de sa prison, ibid. Le Danphin prend le titre de régent du royaume, 82. Paris en proie à l'anarchie , ibid. Rassemblement des paysans, 83. Actes inouis de férocité, ibid. Dispersion des brigands, 85. Le Dauphin échappe à ses surveillans , ibid. Evénemens remarquables arrivés à Meaux, 86. Vœu solennel de Charles, 87. Projet de livrer Paris aux Anglais , ibid. Nouvelle assemblée des étatsgénéraux à Soissons, 88. Charles sauve l'état, 89. Traité т. 5.

de Brétigni, 90. Tableau déplorable de la France, 91. Jean de retouren France, 92. Il J'occupe des préparatifs d'une croisade, ibid. Ordonnance pour le désarmement des Français, 93. Jean veut réprimer le brigandage, ibid. Sea troupes sont battues, 94. Retour du roi en Augleterre, 95. 5a mort à Londres, ibid.

JEAN XV (pape), écrit aux prélats de France. Voyez Hugues Capet, t. 1, p. 264.

JEAN roi d'Angleterre, vassal de la cour de Rome, t. 1, p. 418. JEAN-SANS-TERRE. Il est déposé. Voy. Philippe, t. 1, p. 428.

JEAN-SANS-TERRE. II est déposé. Poy. Philippe, t. 1, p. 428
JEAN XXII (pape), t. II, p. 41.

JEAN - JACQUES. Sa mort , t. IV , p. 129.

JEANNE D'ARC, dite la Pucelle d'Orléans, replace le trône sur ses antiques Gondemens, t. II, p. 173. Portrait ectte hérônie, tibid. Elle se rend à la cout de Charles VII, 174. Sa réponse aux membres du padement, 175. Elle marche à la tête des troupes, tibid. Elle fait scarer Charles à Ilheims, 177. Sa réponse au rol, 178. Elle tombe au pouvoir des Anglais, 181. Son procès, 182. Son supplice, 183 és 1816.

JESUTTES. Leur querelle avec l'Université, t. III, p. 116, JOSEPH (le père), grand politique, babile négociateur, t. III, p. 256. Rassure Richelieu, 279. Sa mort, 288.

JOYEUSE Créé pair de France, t. III, p. 24. Sa générosité et sa magnificence, 28. Il joint le roi de Navarre, 36. Il est assassiné, ibid.

JOYEUSE nommé maréchal de France, t. IV, p. 87.

Julis II. Son avénement au pontificat, t. II, p. 320. II se déclare l'emmeni de la France, 330. II marche à la tête de ses troupes, 331. II assiége Mirandole, 332. Sa politique arme l'Europe entière contre la France, ibid. Sa mort, 338.

JULIERS (comte de). Sa mort ouvre une source de guerres, t. III, p. 179. LAFATETTR (maréchal de) bat le duc de Clarence, t. II, p. 160.

LATAU (siége) formé par le maréchal de Tallard, t. IV, p. 128.

LAUBAU S'immortalise par sa résistance dans Landau, t. IV, p. 139.

LAUZUN emflemme le cœur' de ma demoiselle de Montansier', t. Ill', pp. 473. Union des deux amans, išid. Sa vanité rend son succès chimérique, 474. Il refuse le bàton de maréchal, išid. Il se répand en reproches injurieux contre le roi, 480. Il est enfermé, 481. Il donne des preuves d'une grande bravoûre, t. IV', p. 65.

LAUZUN (le duc de) débarque sur les côtes du Sénégal. Scr conquêtes, t. V, p. 136.

Laviéville, sa demande à Henri II, t. 11, p. 448.

Law croit trouver son salut dans le sacrifice d'une victime, t. IV, p. 249. Il donne sa démission de contrôleur-général, 251. Il s'éloigne chargé de l'exécration publique, ibid.

LEVONCOURT (cardinal de) vent sortir du conclave, t. III, p. 64.

Léon III, insulté, sollicite la protection de Charlemagne,
t. I, p. 133.

LEPELLETIER remplace Colbert dans le ministère des finances, t. 17, p. 43. Il donne sa démission, 68.

Léxino, (siège de) formé par le duc d'Orléans, t. 17, ps. 15.
Lexinoularis tiente me attaque sur Lyon, t. III, p. 13. II
demando le gouvernement de Grenoble, 89. II chasse lo
duc de Savoie de la Provence, 97. Il bat les troupes du duc
de Savoie, 131. Il dire à Louis XIII de marchere à n tête
de dix mille hommes, 111. Letdiguières obtient la charge
de marchal-efenirel 1, 318. Sa mort, 241.

LONGUEVILE (le cardinal de) fait prisonnier, t.II, p. 457. LONGUEVILE (le duc de) est tud au pessage da Rhin, t.II, p. 487. Il essuye un affront, t.IV, p. 28. Sa détention dans un cachot, 29. Son génie compense l'inégalité de ses forces, 95. LORRAINE (le cardinal de). Voyez t. II, p. 475. Il conçoit le dessein d'un assassinat, 484.

LORRAINE (le fluc de) déclare le roi héritier de ses états. Il refuse de remplir les conditions du traité de Montmartre, t. III , p. 454.

LORRAINE (le chevalier de), soupçonné d'avoir trempé dans l'assassinat de Madame, est comblé d'honneurs, t. Ill, p. 477. Longes (le comte de). Sa belle retraite, t. IV, p. 7. Il re-

coit le bâton de maréchal de France, 16. Il bat les Allemands, 85. Il s'empare d'Heidelberg, 89.

LOSPITAL, chancelier, t. II, p. 481. Ses qualités et ses talens, ibid. Il déploie comme homme d'état une dignité énergique. 511. Il veille au salut de la France, 519. En vain il vent conjurer la tempête; condamne le massacre de la Saint Barthélemis, 546. Sa réponse à celui qui lui annonce sa grâce, 547. Sa mort, 548.

LOTHAIRE. Son avénement au trône, t. I, p. 230. Circonstances qui le dominent, 231. Il remplit les fonctions de seigneur suzerain, 233 et suiv. Il est en butte aux traits de mécontentement : 234. Il meurt empoisonné, 235.

Louis (empereur) aux prises avec le saint-siège, t. I, p. 195. Louis (le Germanique) meurt; ses dernières paroles à ses ehfans , t. I, p. 196.

Louis armé chevalier par Charlemagne, t. I, p. 140. Il succède à Charlemagne, 169. Ses inclinations et son caractère , 170. Il associe ses fils à l'empire , 171. Ses états sont attaqués, 172. Son entrevue avec le pape, 174. Trahison infame, ibid. Il est trainé au pied du trône, dégrade et accablé d'injures , 175. Il recouvre sa liberté , ibid. Il rend à Judith son rang, 176. Lui ordonne de se justifier, ibid. Est entraîné par séductions, ibid. Et attaque Louis de Bavière, 177. Sa mort, ibid. Il fait remettre à Lothaire les ornemens impériaux, ibid. Lothaire se croit indépendant de toute sommission , ibid. Louis paroles remarquables sorties de sa bouche, 178. Son règne est funeste à la France, ibid. Il investit les évêques d'une puissance supérieure à la sienne, 179. Lothaire fait casser son mariage, 192 et suiv. Il quitte Rome, 193. Sa mort, 194.

Louis II approuve les usurpations des grands, t. I, p. 208. Ils refusent de se ranger sous les étendards royans, ibid. Louis est méconnu de ses vassaux et peu respecté de ses sujets, ibid. Sa réponse remarquable à l'empereur d'Orient, 209. Il désigne son héritier, ibid.

Louis III et Carloman sacrés, t. I, p. 241. Les seigneurs soumis, ibid.

Louis dit d'Outremer. Son retour d'Angleterre, t. I., p. 224. Il rejette les offres des sujets rebelles de Louis, 227, Sa munificence envers Haguesséiji trop missant, 228, Orhon Ini envoie du secours, titél. Il est toupcomé d'avoir fait expire à Herbert sa trabison sur un échafaud, 229. Sa mort, 230.

Lous V, surnommé le Faindont; meut empoisonné, 235. Hugues Capet soupçânné d'être complice de sa mort, idéd. Il laisse la France dans la situation la plus déplorable, 237. La religion outragée, 239. La guerre, civile est allumée, 424 est auis Dépenplement un royaume, idéd. Les sciences et les lettres entièrement négligées, 245 es suis Résultat du système féodal, 247 et suis.

Louis annommé le Goos. Il obtient la considération de ses sujets, l. 1, p. 338. Domaine de la couronne à son avènement, 339. Les peuples prennent de la confiance dans l'autorité ropale, 3 d.o. Il accorde sa protection aux coclésisatiques, 341. Son courage et sa vaillance, idid. Invasion des Allemands dans la Champagne, 343. Il va chercher à Saint-Denis Jordisme, idid. Louis retrier, 344. Assassinat de Charles-le-Bon, idid. Louis occupe entièrement du progrès de l'autorité royale, 345. La charge de grand-senéchal donnée au counte d'Anjon, 346. St. Bernard pris pour arbitre, entre Innocent Il et Annelet, 347. Concilé de Rhomes, 348. Louis change la constitution du royaume, idid. Privileges accordés à quel-ques villes, 340. Les seigeneurs exercent un pouvoir sthi-

traire, 350. Divisions des habitans des villes, 351. Les bourgeois rangées n trols classes, 352. Emploi des ófficiers municipaux, idem. Les nobles perdent de leur consideration, 353. Il porte ess regards sur la justice, ilid. Missi Dominici (les), 354. Son excommunication, ilid. Succès d'une négociation délicate, 355. Sa mort, ilid. Ses enalifés, se vertus et as noblitues. 356 et suir.

Louis VII, dit la Jeune; ligne formée contre lui, t. L. p. 357. Le parlement consulté, ibid. Le peuple s'agite, ibid. Les conpubles sont punis, 358. Il prend Vitri d'assaut, ibid. Nouveaux projets de secourir les chrétiens de la Palestine , 358. Le roi et la feine demandent la croix , ibid. Le ministre Ségur s'oppose à cette entreprise, ibid. Situation de la Terre-Sainte, 360. La reine accompagne son éponx., ibid. Débats avec la cour de Constantinople, 361. Bravoure de Louis, 362. Gilbert commande les croisés, 363. Avantages recueillis de cette expédition , ibid. Rétour du roi en France , 365. Sa captivité , ibid. Sa délivrance ; il recoit l'absolution du pape, ibid. Situation florissante de la France due à Suger, 366. Louis répudie Eléonore, ibid. Muriage d'Eléonore, 367. Abailard et Héloïse, 368, Noble entreprise de Pierre Lombard , 369. Fondation de l'Université, 370. Remarques sur les troubadours, 372. Les barons décorés du titre de hauts barons de France, 373. Jalousie qui éclate entre Louis et Henri , 374. Règlemens sur les duels, ibid. Mariage de Henri fils de Henri II, ibid. ·Paix jurée et cimentée , 375. Eléonore enfermée , 376. Tournois, 377. Louis s'occupe d'une nouvelle croisade, 378. Il fait sacrer son fils à Rheims, 379. Pompe et magnificence de cette cérémonie, ibid. Crainte et effroi des pairs, 380. Cause des progrès de l'autorité royale, ibid. Cause de la fin prématurée de Louis, 381. Affranchissement des villes . 382 et suiv.

Louis VIII; il s'occupe da soin du gouvernement, t. I., p. 432.

Convocation d'une assemblée remarquable, itid. Il attaque les prérogatives de la noblesse, 433. Croisade contre les

Albigeois, ibid. Démembrement de la France, 434. Doute sur sa mort, ibid. Délibération du parlement, 435. Eloge de ses qualités et de ses vertus, 436.

Louis IX, roi à l'âge de douze ans, t.1, p. 436. Reçu chevalier avant son couronnement , 437. Le comte de Boulogne réclame la régence, ibid. Calme de la reine Blanche dans l'orage , ibid. Elle s'attache les grands officiers de la couronne, 438. Les connétables preunent rang sur tous les grands officiers, ibid Les princes veulent élire un autre roi, ibid. Louis marche contre les rebelles, 439. Progrès de Louis retardés , 440. Thibaud joint les rebelles , 441. Descente exécutée par le roi d'Augleterre, 443. Louis épouse Margnerite fille du comte de Provence, 444. Il ne vent point s'engager dans la guerre entre Frédéric II et Grégoire IX, ibid. Déclaration do gnerre au duc de Bretagne, 445. La reine Blanche détermine Thibaud à se croiser , 446. Louis se montre juste et bienfaisant, ibid. Etablissement du tribunal de l'inquisition , 447. Le roi tire vengeance d'un affront , 448. Victoire remportée sur les Anglais, 449. Il dicte les conditions de la naix , ibid. Son entrevue avec le nape , 450. Il est atteint d'une maladie grave , 451. Son embarquement à Aignes-Mortes pour la Terre-Sainte, ibid. Il déclare la guerre au soudan d'Egypte, 452. Mort du comte d'Artois; délabrement des croisés, 453. Victoire signalée remportée sur les Sarrasins, 454. Désorganisation de l'armée , 455. Exploits des chevaliers , 456. Louis chargé de chaînes, 457. Complot des Génois pour abandonner la reine dans Damiette, 458. Magnanimité de St. Louis, ibid. Les Sarrasins saisis d'admiration lui offrent la couronne, 459. Le roi rend Damiette pour rompre ses fers, et donne cent mille marcs d'argent pour la rançon de ses compagnons d'infortune, ibid. Il se rend dans la Palestine, ibid. Sa sollicitude pour la délivrance des chrétiens, 460. Faux calcul de politique de la reine Blanche, ibid. Nouvelle croisade, 461. Mort de la reine régente, regrets que le

roi en ressent , ibid. Son retour en France , 462. Epuisement du trésor public , 463. Henri roi d'Angleterre se rend à Paris, ibid. Louis le modèle des souverains, ibid. Sa bonté et sa justice , 464. Il s'efforce d'anéantir les guerres partielles et les duels judiciaires, 465. Rédaction d'un code général, 466. Il organise le gouvernement monarchique, 467. Affermit l'autorité royale, 468. Les acquéreurs de fiels assujettis à des droits , 469. Tont Français declare soldat, ibid. Moyens employés pour réparer le désordre des finances. 470. La fabrication des monnoies surveillée, 471, Boileau est, chargé d'établir le bon ordre dans Paris, ibid. Louis maintient la dignité de sa couronne, 472. La paissance ecclésiastique réprimée, ibid. Déclaration des évêques , 473. L'ignorance paroit une distinction honorable, 474. Lonis porte à la noblesse des comps décisifs, 475. Il établit des écoles de droit, ibid. Les nobles placés an rang des juristes, 476. Attentat révoltant, puni, 477. Arrêt contre la famille de Coucy, ibid. Intérêt que cette maison inspire, ibid. La liste des poètes contient des noms illustres. 4-8. Publication du Roman de la Rose , ibid. Louis fonde une bibliothèque publique, ibid. Fondation d'une école de théologie . 470. Le goût de la théologie enfante une dialectique épincuse, ibid. L'Université partagée en quatre divisions, 481. Louis seconde les vues des rois Capétiens, ibid. Les pairs vaincus reconnoissent les hauts barons, 482. Louis attire en France le roi d'Angleterre , 483. Augmentation des revenus royaux, 484. Les empereurs grecs sor tent d'une hontense inaction . ibid. Le roi est touché des manx qu'endurent les chrétiens d'Orient , 485. Engagement solennel de Louis pour une croisade, 486. Epoque du départ fixée à deux ans . 487. Matthien abbe de Saint-Denis nommé régent du royanme , ibid. Le roi débarque sur les côtes de l'Afrique, ibid. Il reconnoît que sa dernière heure approche, 488. Vonx touchans qu'il fait pour ses sujets, 489. Sa mort, ibid. Avantages qu'on a retiré des croisides, 400. Portrait du roi, ibid. Eloge de ses vertus éminentes. 498 et suiv.

Louis-Le-Herix; Popinion publique se prononce contre lui, 1, 11, p. 35. Mort violente d'Enguerrand de Marigny, ibid. Projet de restauration des finances, 37. Louis continue la guerre de Flandro, 37. Sa mort, ibid.

Louis XI. Son caractère, t. II, p. 218 et suiv. Sa vanité dans sa parure , 215. Son hypocrisie et sa superstition , 216. Une conduite blamable flétrit ses derniers instans. 217 et suiv. Sa confiance aux astrologues , 218. Il fut cruel par penchant et par système, 219. Assassinat du cointe d'Esternai . ibid. Charles de Melun immolé . ibid. Charles de France frère de Louis empoisonné, 220. Le duc d'Alencon coudamné à mort, 221. Dons de Louis sont sonvent la source d'une haine implacable, ibid. Auriol expie par la mort quelques propos indiscrets , 222. Le duc do Nemours périt par-le supplice le plus crnel, ibid. et suiv. L'humeur sauguinaire de Louis inspire une crainte générale , 223 et suiv. Vains efforts du duc de Bourgogne pour fléchir son courroux, 225 et suiv. Il éloigne toutes les personnes que' son père avoit employées, 226. Danois sacrifié à sa vengeance, 226, Dammartin perd sa liberté, 22-, Il casse les vieilles compagnies, ibid, Anéantissement de la pragmatique-sanction , 228. Pie II parvient à l'objet de ses souhaits; le parlement se permet des remontrances, 229. Louis est le jonet de la politique ultramontaine, ibid. Il usurpe les nouvelles pairies, 230; et déclare que les princes étrangers peuvent acquérir des pairies en France, ibid. Justes plaintes du duc de Bourgogne, 231. Atteintes portées aux prérogatives de la noblesse, 232. Le duc de Berri se révolte, ibid. Engagement entre les troupes du roi et celles du duc de Bourgogne , 233. Louis profite des premiers symptômes de division parmi les alliés, 234. Traité de Conflans, 235. Réponse de Louis au roi d'Ecosse sur la paix , 236. Philippe-le-Bon ne peut secourir ses alliés , ibid. Décisions des états - généraux sur la Normandie, 237.Le roi s'avance contre le duc de Bourgogne, ibid. Il demande des lettres de sureté pour se rendre en personne

т. 5.

45

auprés da duc, 238. Interruption et reprise des négociations, 23q. Le roi est contraint de licencier ses troupes, ibid. Sagesse de Dammartin dans cette circonstance critique . 239 et suiv. Louis signe un traité d'alliance, 241 et suiv. La confiance de Charles trahie, ibid. Humiliations de Louis, ibid. Imprécations des Liégois contre le roi de France, 243. Séparation de Louis et du duc de Bourgogne, ibid. et suiv. Création de l'ordre de St. Michel, 245. Peste dans Paris, 246. Changemens dans la constitution du royaume, ibid. Progrès sensible de l'abuissement de la hante poblesse, ibid. Parcimonie et prodigalité de Louis, 247. \*Ses plans d'économie contrariés par ses passions, 248. Son gont pour les lettres, 249. Il augmente la bibliothèque royale, ibid. Favorise la circulation des livres, 250. Son esprit livré à la superstition . 251. Le comte d'Exster tronve un asile dans les états du duc de Bonrgogne, 252, Louis découvre les menées sourdes du duc, ibid. et suiv. Dammartin marche contre les Bourgnignons, 253. Trève, ibid. Réné s'humilie devant son neveu . 254. Louis lui rend sa fille, ibid. Edonard exige une somme pour la rancon de Margnerite, 255. Eloge de cette princesse, ibid. Charles se livre à des transports de fureur , ibid. Le duc de Bourgoene jure de se venger, 256. Saint-Paul veut se créer une souveraineté, ibid. Charles marche contre le duc de Virtemberg , 257. Louis conçoit de vives alarmes , ibid. Il ne vent recevoir des conseils de personne, 258. Ligue contre la France , ibid. Entrée du roi d'Angleterre en Picardie , ibid. Entrevue de Péquigny ; trève signée , 259. Le duc joint le roi d'Angleterre , 260. Il seut le besoin de se rapprocher du roi de France, ibid. Louis se déshonore par une ruse indigne d'un prince, 261. Le connétable cherche un asile auprès du duc de Bourgogne, ibid. Circonstance qui délivre Louis de son ennemi , 262. Les Suisses sentent le prix des richesses, 263. Ils font un trafic hontenx de leur bravoure, 264. Charles fait le siège de Nancy, ibid. Sa témérité lui coûte la vie , 265. Ses res-

sources et son ambition, 266. Louis ne dissimule point sa satisfaction sur la mort de son rival, ibid. Il se trouve dans une position très-délicate, 267 et suiv. Maximilien épouse Marie de Bourgogne, 268. Louis veut s'approprier l'ordre de la Totson d'or , ibid. Sa politique à l'égard de Marie , ibid. Confiance imprudente de Marie dans son ennemi . 269. La politique de Louis échoue contre celle de la maison d'Antriche, ibid. Son hypocrisie, 270. La contrainte est pour lui un fardeau trop pesant, 271. Il renonce à tout sentiment d'humanité, ibid. Se livre à la superstition la plus absurde, 272. Traité d'Arras, 273. Calcul constant de Louis d'abaisser la noblesse, ibid. La gloire du nom français acquiert un nouveau lustre, ibid-Siège mémorable de Rhodes, 274. La France acquiert de vastes possessions par la mort du duc d'Anjou, ibid. Louis dens le châtean Duplessis-les-Tonrs, ibid. Il satisfait aux besoins de son ame sanguinaire, ibid. Moyen qu'il emploie pour dérober les progrès de sa maladie, 275. Agrandissement de la France, 276. Louis prend le titre jusqu'alors inconnu de majesté, 277. Les gardes-dn-corps reparoissent avec éclat , ibid. Il établit et maintient la discipline dans ses troupes , 278. Les parlemens acquièrent des droits à la prédilection de Louis, 279; celui de Paris preud le titre de la cour des pairs , ibid. Il refuse d'enregistrer . quelques édits iniques , ibid. Deux parlemens sont créés sous son regne, 280. Etablissement des postes, ibid. Augmentation des impôts, 281. La devise de Louis étoit : Oui ne sait pas dissimuler, ne sait pas regner, ibid. Mariage de sa fille ainée avec le comte de Beaujeu, ibid. Jeanne sa seconde fille épouse le duc d'Orléans , 282 La mort du duc de Berri Ini cause la plus vive doulenr , ibid. Paroles remarquables qu'il adresse à son successeur peu de jours avant sa mort , 203 et suiv. Il désigne Anne pour gouverner la France , 285. +

Louis XII, successeur de Charles VIII, t. II, p. 309. Mot sublime par lequel il dissipe les alarmes de ses perséenteurs , ibid. Sous son règne commence le payement des frais des parties , 319. Eloge de ses qualités, ibid. Son goût pour les lettres , 311. Il demande la dissolution de son mariage, ibid. et suiv. Il se déclare onvertement le protecteur d'Alexandre VI, 312. Son mariage déclaré nul. 313 et suiv. Il fait hommage de sa couronne à la reine donairière , 3:4. Il reçoit de Philippe - le - Bel l'hommage de ses pairies , ibid. et suiv. Système féodal , 315. Passion de Louis pour les conquêtes , 3:6. Influence du cardual d'Amboise sur son esprit, ibid. Entrée de Lonis dans Milan . 317. Son imprudence . ibid. Les Suisses violent le droit des gens, ibid. Louis et Ferdinand se lignent pour s'emparer du royanme de Naples, ibid. Frédéric roi de Naples obligé de se réfugier en France, 318. Discussion entre Louis et Ferdinand sur leur conquête . ibid. Bataille de Cérignoles , 319. Louis ne sait apprécier les hommes qu'il emploie, ilid. Son armée détruite en Italic , ibid. Alexandre trahit ses engagemens , ibid. D'Am→ boise obtient de l'empereur la promesse de concourir à la déposition d'Alexandre, 320. Guerre contre les Turcs sollicitée par Alexandre, ibid, 'Alexandre meurt empoisonné, 321. Rovère s'assied sur le trône pontifical ibid. Louis lève trois armées , ibid. Entrée de Bayard dans la carrière des armes, ibid. Chavagnac défend Naples avec valeur, 322. Amboise fait annuller un traité impolitique, 324. Convocation des états - généraux à Tours, ibid. Duchesse d'Angoulême relégnée à Tours, ibid. Louis accélère la marche de l'autorité royale, 325. Guerre arrêtée contre Philippe, ibid. Premier fondement de l'église de St.-Pierre, 326. Entrée triomphale de Louis dans Gènes, ibid. Ligue de Cambrai , 327. Venise envoie des ambassadeurs , 328. Réponse de Louis, ibid. Le roi marche à la tête de trente mille hommes, 329. Bataille d'Agnadel, ibid. Bayard décide la victoire, ibid. Belle parole de Louis, .ibid. Politique du sénat vénitien, 330 Le pape se déclare l'ennemi de la France , ibid. Il marche a la tête de ses troupes , 331. Il

manque de tomber dans un piège tendu par Bayard . ibid. Louis convoque à Tours le clergé de France , ibid. Jules (pape) assiége Mirandole, 332. Capitulation de cette ville, 333. Bayard bat l'armée du pape, ibid. Jules fait de nouvelles levées, 334. Gaston de Foix s'élance dans la carrière de l'honneur , ibid. Il force les Suisses à la retraite, et forme le projet d'assièger Ravenne, ibid. Entrevue de Bayard et de Gaston, 335. Jules emprunte les tronpes des confédérés , 335. Bataille de Ravenne gagnée par les Français, 336. Mort de Gaston, 337. Louis après la victoire licencie son armée . ibid. Jules arme l'Europe entière contre la France, ibid. Elle est attaquée de toutes parts , 338. Situation critique où elle se tronve , 339, Succès de la Trimouille en Italie, 340. Les Anglais assiégent Térouane, ibid. Trait de courage de Bayard, 341. Les Suisses dans la Bourgogne, 342. Louis refuse de ratifier le traité de Dijon, ibid. Sa confiance dans les talens du duc de Longueville , ibid. Il épouse Marie d'Angletorre , 343. Il voit avec sérénité les approches d'une mort lente, 344. La douleur de sa perte est généralement sentie. ibid. Eloce de ses qualités, 345. Il introduit le titre de monsieur, 346. Sa passion pour la chasse, 347 et suiv.

Lotis KIII monte sur le trône, t. III., p. 196. Assemblée du parlement, išid. La reine mère déclarée régente, 1937. Elle écupare de la tutelle, étêd. Intérêt politiques temper, 196. Triomphe imparfait des ennemis de Sally, išid. Dissimation de la reine, 1990. Directura-généraux il dispitation des finances, išid. Brigandages, 200. Assemblée des protestans, išid. Division parmi les émissaires de la cour, 201. Bouillon il a cour, išid. Morani dans Saumar, išid. Soulkvennent du peuple dans les provinces, 202. Châtiment des factieux, išid. La trésor public épuité, išid. Remontrances du parlement, 203. Manifeste des princes, išid. Guise choisi par la régente pour défendre le roi, išid. Asmide tenne dabs Paris, 204. Lit de justice, išid. Couvocation des états-généraux, 205.

Séances tenues au couvent des Augustins, ibid. Les many sont aggravés, ibid. Autorité remise entre les mains de la reine, ibid. Germes de discorde reproduits, 206. Vives remontrances du parlement . ibid. Energie de Silleri : hauteur de la reine, ibid. Les princes quittent encore une fois la cour , ibid. Ordonnance du roi , 207. Le duc de Guise recoit le titre de lientenant - général , ibid. Mariage de Louis avec Anne d'Autriche, ibid. Nonchalance des deux partis, ibid. Crainte et défiance de Marie, ibid. Conférence de Loudan , 208. Audace des factieux , ibid. Préparatifs qui annoncent la crainte, 209. Arrestation du prince de Condé, 210. Ses principaux partisans quittent Paris, ibid. Soulèvement dans Paris, ibid. Les chefs des mécontens se rendent à Soissons, 211. Conseil de mettre Richelieu an timon des affaires, ibid. Trois armées sont rassemblées, 212. Succès de la guerre contre les rebelles, ibid. Luynes; son histoire, son élévation, 213. Sa grande faveur, 214. Ses intérêts réunis avec cenx de son rival, ibid. Son mariage avec une de ses nièces, ibid. Conciliation infructucuse, 215. Vitri arrête le maréchal . ibid. Joie puérile de Louis . ibid. Abaissement de la reine , 216. Vitri élevé à la diguité de maréchal, ibid. Félicitations que recoit Louis, 217. Brutalité du peuple, ibid. Intrigues de la reine; sa retraite, 2:8" Exil de Richelieu , ibid. Procès fait à la maréchale d'Ancre , ibid. Son calme, sa décence, 220. Sa condamnation, sa mort, ibid. Le comte de Parme dégradé de noblesse, 221. Unanimité des suffrages en faveur de Luynes , ibid. Silleri, Jeannin et Villeroi rappelés d'exil , ibid. On a reconts aux lumières de Sul'y , 222. Les mécontens prennent les armes, ibid. Traité de Pavie, ibid. Assemblée de notables , 223. Luynes est abandonne à ses forces; il excite la jalousie . 224. Des pamphlets inondent Paris, ibid. Troubles de la Bohême , ibid. Cabales dans Paris contre Luynes , 225. Marie devenue libre excite à la révolte; Luynes dissipe l'orage, ibid. Entrevue du roi et de la reine , 226. Les mécontens reprennent les armes , ibid. Le

roi prévient l'explosion du complot , 227. Révolte dans le midi de la France , ibid. Projets des protestans , ibid. Prépondérance de Rohan et de Soubise, 228. Luynes reçoit l'épée de connétable , ibid, Lesdiguières obtient la charge de maréchol-général , ibid. Arrogance de Luynes , 229. Le roi s'avance vers Sanmur, ibid. Attaque de Montauban, 230. Le favori veut enlever Rohan aux calvinistes, 231. Siège de Montauban levé , ibid. Paix signée à Lyon , 232. Interrègne, ibid. La reine mère rentre au conseil, ibid. Elle exerce un acte de rigueur, 233. Dissimulation de Richelien, ibid. Sa prépondérance au ministère, 234. Expédition de la Valteline, ibid. Audace des protestans lumiliée, 235. Mariage de la princesse Henriette avec Charles , ibid. L'Europe gémit sous une sujétion honteuse, 236. Gaston chef des factionx , 237. Conjuration déconverte , ibid. Arrêt de mort confre Châlais , ibid. Murmure général contre le jugément de Châlais , 238. Gaston dénonce ses partisans, 239. Assemblée des notables aux Tuileries, ibid. Richelieu excite la malveillance contre lui, 240. La ruse préside à l'exécution de ses desseins, ibid. Mort de Lesdiguières , 241. Suppression de la charge de connétable , ibid. Descente des Anglais à la Rochelle , 242. Obstination de Louis à recevoir l'ambassadeur anglais, ibid. Il investit la ville rebelle, ibid. Descente des Anglais dans l'île de Ré, 243. Retraite des Anglais, ibid. Prise de la Rochelle, 244. Entrée solennelle de Louis dans cette ville, 245. Ses fortifications sont détruites. Eloge de Guiton maire de la ville, ibid. Guerre du Languedoc, 246. Ordre du roi contre les officiers des rebelles , ibid. La haine et la jalousie éclatent à la cour, ibid. Guerre en Italie. Passage des Alpes, 247. Il remporte une victoire complète, ibid. Le duc de Savoie demande la paix, 248. Revers des protestans, ibid. Confirmation de l'édit de Nantes, ibid. Siège de Casal, 249. Seconde campagne en Italie, ibid. Richelien generalissime , ibid. Casal est seconra , 250. Retour de Richelieu en France, ibid. Trève entre Louis et le duc de Savoie, 251, Toiras honoré du bûton de maréchal, 252. Integues des ennemis de Richelieu, ibid. Ordre du roi de conduire le cardinal à Bruxelles, 253. Tramphe de Richelieu sur ses eunemis, ibid. Richelien se venge de ses ennemis, 255. Secrets de la France confiés au père Joseph , 156. Elévation de cet habile négociateur, 257. Conjuration nouvelle contre Richelieu , ibid. Terreur parmi les agens de cette intrigue , 268. Arrestation de la reine mère. La reine régnante mise aux arrêts , ibid. Bassompierre mis à la Bastille, ibid. Punition de tous les conpables, ibid. Victime désignée aux regrets , 259. Reproches de Marie de Médicis contre son fils , ibid. Le due de Lorraine recoit la loi de la France , ibid. Terreur des ennemis de Richelieu , 260. Monsieur leve des troupes, pénètre en France, 261. Ressentiment de Montmorenci , ibid. On marche contre les rebelles, 262. Vives discussions entre Gaston et Montmorenci, 263. Trait de bravoure de Montmorenci, ibid. Fin de la guerre, 265. Arrêt de condamnation de Montmorenci, ibid. Réflexions politiques sur sa mort, 266. Les grands demandent sa grâce , 267. Réponse du roi , ibid. Réponse de Montmorenci à Saint-Prenil , 268. Sa fermeté, ibid. Affliction du peuple, ibid Curiocité de Louis sur les derniers instans de Montmorenci, ibid. Projets de Gustave-Adolphe sur l'Allemagne, 269. Soupcons sur sa mort, 270. Son intrépidité, ibid. Douleur des Suédois, ibid. Gaston quitte le royanme, 271. Conquêtes de Louis, ibid. Siège de Nancy, Création du grade de licutenant-général. ibid. Dissimulation de Louis, ibid. Richelien rassemble les grands jours, ibid. La Suède secourue par la France, 272. Retour de Mousieur à Paris, 273. Chimères de Pay-Laurens dissipées , ibid. Son arrestation , sa mort , 274. Acte de cruauté , 275. Traité d'alliance avec les Hollandais , ibid. Victoire d'Avein , 276. Dix mille hommes entrent en Italie . ibid. Rohan bat Serbelon dans la Valtelinc . ibid. Beau fait d'armes de Gassion , ibid. La Valette fait lever le siège de Maïence, ibid, Vitri châtie les Espagnols, 277.

Traité de commerce avec l'empereur de Maroc, ibid. Ruine de Trêves, ibid. Impériaux chassés, ibid. Espagnols battus, ibid. Victoire remportée sur les bords du Tésin, 278. Entrée des ennemis dans la Picardie, ibid. Consternation dans Paris, ibid. Incertitude de Richelieu, 279. Levée de nouvelles troupes, ibid. Changemens dans l'armée, ibid. Deux armées s'avancent en Picardie , ibid. Séjour de Louis à Amiens, ibid. Complot des princes, 281. Richelieu échappe au péril , 282. Les maréchaux de Châtillon et de la Force prennent le commandement de l'armée, il-id. Richelieu appaise les princes, ibid. Il conçoit le désir de capter la faveur du peuple, 283. La campagne s'onvre sous des auspices défavorables, ibid. Richelieu ramène la fortune, ibid. Le peuple lassé de la durée de la guerre, 285. Accroissement des forces du royaume, ibid. Sept armées sont mises sur pied, deux escadres équipées, 286. Le roi marche en Picardie , ibid. Les deux journées de Rheinsfeld , 287. Siège de Brisach, ibid. Reddition de la place, 288. Mort du père Joseph , 289. Regrets de Richelien , ibid. Sévérité du cardinal , 290. La Valette jugé par contumace , ibid. Assemblée à Saint-Germain présidée par le roi , ibid. Richelieu veut marier sa nièce à un'prince de Lorraine , 291. Sept armées entrent en campagne, 292. Aspect imposant du génie de Richelieu., 293. Ambition du duc de Weimar, ibid. Richelien cherche à se l'attacher ou à le perdre, 294. Mesures vigogreuses de ce prince, ibid. Il épouse la veuve du landgrave de Hesse, ibid. Sa mort, 295. Conférence du roi avec la duchesse de Savoie, 296. Prise d'Hesdin, ibid. Meilleraie fait maréchal , ibid. Révolte de la Normandie, 297. Proscription des maîtresses, retour des favoris, ibid. Cinq-Mars présenté à Louis , ibid. Sièges mémorables , 298. Trois maréchaux se réunissent pour le siège d'Arras, 299. Ardeur des assaillans, ibid. Capitalation de la place, 301. Défaite de la flotte espagnole , ibid. Révolte de la Catalogue et du Portugal , ibid. Siège de Tarragone , 302. Compaguons de Weimar , ibid. Manifeste contre Richelien , ibid. et suiv. 46 т. 5.

Protestations de fidélité au roi, 303. Fermentation générale . ibid. Mort du comte de Soissons, 304. Richelien ensanglante ses succès , 365. Supplice de Saint-Preuil , ibid. et suiv. Lit de justice assemblé, 307. Procès du duc de Vendôme, ibid. Ascendant de Richelieu sur l'esprit du roi, 3o3. Richelien et Cinq-Mars jurent mutuellement leur porte, 309, Complot de Cinq-Mars découvert, 311, Louis se dégoûte de son favori , ibid. Générosité de Richelien . 312. Appareil menacant de l'ennemi , ibid. Le roi se rend en Roussillon. Ses conquêtes, 313. Dessein de Louis de seconer le jong , 3:4. Richelien affronte l'orage , ibid. et suiv. Louis tremble pour le salut de l'état, 315. Arrestation de Cinq-Mars et de Thou, 318. Cinq-Mars et de Thou marchent an supplice avec héroïsme, 319. Lettre de Richelieu au roi , 320. Marche triomphale de Richelfen , ibid. et suiv. Son entrée dans Paris , 321. Concours da peuple, ibid. Marie de Médicis menrt soupconnée d'un attentat, 322. Mort du duc d'Epernon, 323. Les évêques reçoivent le titre de monseigneur , 324. Départ d'une colonie pour Madagascar , ibid. Fermeté et résignation de Richelien , ibid. Dernières instructions de ce ministre , 325. Derniers instans de Richelieu , 326. Réflexions sur sa conduite politique, 327 et suiv. Canse de ses succès, 328. Remarques sur l'hilippe II , ibid. et suiv. Remarques sur les protestans, 329. Autres sur la noblesse francaise, 330. Caractère, habitudes, vertus et défauts de Richelien, 330 à 333. Le roi témoigne sa satisfaction aux maréchaux de la Meilleraie et de Brézé, 334. Richelieu rezne après sa mort, ibid. Les prisonniers mis en liberté . exilés rappelés, 335. Le roi ne survit à Richelieu que quatre mois, ibid. Régence déférée à la reine, ibid. Derniers justans de Louis passés dans les souffrances, 336. Sa rigueur însqu'an dernier instant de sa vie . 337. Réflexions sur le surnom de Juste donné à ce monarque, ibid. Son éloge, ibid, et suiv. Rotron , 339. Corneille , ibid. Résultat avantageux du progrès des lumières, 340. Avantage de la poésie

'sur la prose, ibid. Eloges de Descartes, de Gassendi et de Pascal, 341. Origine des journanx, 342.

Louis XIV, roi à l'âge de cinq aus, t. III, p. 342. Anne d'Antriche est déclarée régente, ibid. Mazarin appelé aux fonctions de premier ministre, 343. Emprisonnement du duc de Beanfort, ibid. Mazarin cherche à assurer son ponvoir, 344. Siège de Rocroi, 345. Le duc d'Enguien s'avance au secours de cette place, ifid. Victoire remportée sur les Espagnols, ibid. Siège de Thionville, 346. Reddition de cette place, ibid. Bataille navale gagnée par les Français, 346. Avantage en Catalogne, 347. Moucon pris par les Espagnols, ibid. Mort du maréchal de Gnébriant; son élore, ibid. Turenne recoit la dignité de maréchal, il. Le duc d'Enguien force les retranchemens de l'ennemi, 348. Conquêtes, ibid, La prise de Gravelines faillit être funeste aux Français, 349. Arrestation de la Mothe, ibid. Caractère du ministre, 350. La Mothe rendu à la liberté, ibid. Victoire de Tabor, ibid. Théatre de la guerre en Allemagne, ibid. Succès de Turenne, ibid. Retraite remarquable, 351. D'Enguien et Turenne poursuivent Merci, ibid. Bataille de Nordlingen, défaite des ennemis, 352. Honneurs funèbres rendus à Merci, 253. Maladie du duc d'Enguien, 354. Revers éprouvés par l'armée française, ibid. Conquêtes du duc d'Orléans en Flandre, ibid. Défaite des Espagnols, ibid. Siège de Roses , ibid. Villeneuve rasée; injustice de la régente, 355. Murmures du people sur la durée de la guerre , ibid. Mazarin en attribue les maux à l'ambition de son prédécesseur, ibid. Courtrai pris par Gassion, 356. Siége d'Orbitello, entrepris par le prince Thomas, 357. Escadre espagnole détruite , ibid. Affront essayé par les armes françaises, ibid. Prise de Piombino et de Portolongone , ibid. Sollicitations du duc d'Enguien à Mazarin , 358. Négociations ouvertes à Munster, ibid. L'armée française repasse le Rhin , ibid. Levée du siège de Lérida , et quelle en fut la cause, 359. Le duc de Guise chef des mécontens, 360. Vengeance de Mazarin, ilid. Bataille de Summerhansen, 361. La Bavière ravagée, ibid. Succès des armées françaises en Italie, ibid. Le duc de Guise fait prisonnier et niené en Espagne, 362. Condé arrête la marche des Espagnols , ibid. Il est l'unique espoir de la patrie , ilid. Bataille de Lens, 363 et suiv. Victoire éclatante remportée par le prince de Condé. 865. Négociations entamées, ibid. Paix signée à Munster et à Osnabruck, 366. Traité de Westphalie, 367. Un orage se forme dans l'intérieur du royaume, ibid. Guerre de la fronde, 368. Deux changemens remarquables, ibid. Des factieux subalternes troublent la minorité du règne de Louis XIV , 369, Portrait du coadinteur . ibid. Il procure à la noblesse le secours du parlement , ibid. Ce corps lève l'étendard de la révolte, ibid. Murmures du peuple, ibid. Première explosion du mécontentement, ibid. Le duc d'Orléans se rend à la chambre des comptes, et le prince de Conti à la cour des aides, 371. Arrêt du parlement, ibid. Mazarin mande plusieurs de ses membres au Palais-royal, ibid. Caricatures et pamphlets, ibid. Le parlement multiplie ses arrêts, ibid. Les frondeurs recounoissent leur foiblesse, ibid. Beaufort flatte la populace, ibid. Effervescence dn peuple, 373. Marques distinctives, ibid. Arrestation du président Blancménil , 374. Tumulte dans Paris, ibid. Le coadjuteur soulève le peuple, ibid. Lhospital et la Meilleraie sont obargés de ramener le calme, 375. Projet de vengeance d'Anne d'Autriche, ibid. Noms des chefs de chaque parti ; division parmi les frondeurs , 377. Palais de la justice transformé en un camp. 378. Le condjuteur court risque de sa vie, ibid. Occupation des frondeurs, ibid. Ascendant de Mazarin sur Anne d'Antriche , thid. La régente se sépare de la fronde, 380. Départ du roi pour Saint-Germain, ibid. Les Parisiens perdent l'affection du monarque , ibid. et suiv. Insurrection dans plusieurs contrées de l'Europe, ibid. Le roi de France abandonne sa capitale , ibid. Charles I.er monte sur l'échafaud, ibid. Eloge de ce prince, ibid. Ses dernières paroles, ibid. Le blocus de Paris est décidé, ibid. Arrivée de

Beaufort à Paris, ibid. Le duc de Bonillon se livre à son ambition, ilid. Vaines sollicitations auprès des protestans, 384. Erreur de la reine et du ministre, ibid. Arrêt du parlement qui déclare Mazarin ennemi de l'état , ibid. Offres des cours souveraines et des corporations, etc. ibid. Origine des Quinze-Vingts, 385. Su cès de Condé. Il forme le blocus de Paris , ibid. Les royalistes essuient un échec , ibid. Les deux partis soupirent après le repos, 386. Secours offert par l'Espagne, ibid. Accommodement signé, ibid. Louis et la cour rentrent dens Paris, ibid. et suiv. Hant degré de splendeur de la France, 387. Y pres se rend aux Espagnols, ibid. Paix accompagnée d'agitations et de troubles, 388. Réflexions sur le prince de Condé, ibid. Il est déclaré chef d'un parti , 380. Le nombre de ses ennemis s'augmente, ibid. Le coadjuteur instrument des vengeances de Mazarin , 390. Les princes arrêtés , ibid. Condé remet son épée , ibid. Départ des prisonniers de Paris , ibid. Réponse . de Missans au prince de Condé , 391. Résultats de l'arrestation du prince, ibid. Efforts tentés par leurs partisans pour leur délivrance, ibid. Le roi et la régente partent pour la Bretagne et la Normandie, 392. Turenne perd une bataille, ibid. Faute grave qu'on lui reproche, ibid. Mazarin. s'énorgueillit de ses succès , 393. Condé jure la perte de Mazarin, ibid. Puériles futilités confondues avec de grands intérêts, ibid. et suiv. Démarche du parlement, 394. Discours de Novion à Monsieur , ibid. Monsieur se rend au parlement, 395. Foiblesse de Mazarin. Il s'éloigne de la cour, ibid. Le parlement rend un arrêt contre lui, ibid. Liberté des princes demandée avec arrogance. Résolution du coadjuteur, 396. Les frondeurs occupent tous les postes de la ville, ibid. Protestations de la reine, ibid. Réponse du président Molé à Monsieur, 397. Entrée des princes dans Paris, ibid. Courte durée de leurs succès, 398. Démarches de la régente dirigées par Mazarin, 399. Déclaration de la majorité dn roi , 400. La France préservée des suites des convulsions intérieures , ibid. Etendard de la

guerre civile levé , ibid. Les portisans du prince de Condé se joignent à lui, 401. Le duc de Nemours déen de ses espérances, ibid. Arrivée de Mazarin à Poitiers, 402. Traité remarquable signé dans Paris par Monsieur, ibid. Ambition déplacée du cardinal de Retz, ibid. Arrêt du parlement contre Mazarin. Sa tête est mise à prix , 403. Nombre des maréchaux de France augmenté, 405. Guerre allumée dans plusieurs parties du royaume, ibid. Condé jette l'alarme parmi les royalistes. Travestissement et voyage du prince de Condé, 405. Turenne s'avance sur Paris , 406. Combat du fanbourg Saint - Antoine , ibid. Savantes manœuvres du prince de Condé , ibid. Il touche au moment de sa chute. 407. Intrigues du cardinal de Retz, ibid. Affaire de Charenton, fin de la guerre civile, 408. Confusion et discorde dans Paris, 409. Entrée du roi dans cette ville, ibid. Retraite de Monsieur à Blois, ibid. Le parlement mandé au Lonvre, 410. Départ de Mazarin de Paris, ibid. Ses rivaux concourent à le sauver, ibid. Le cardinal de Retz à la cour, 411. Dissimulation de Louis, 412. Le cardinal de Retz mis à la Bastille, ibid. La fronde anéantie, ibid. Facheux état de la marine, 413. Energie des gouverneurs de places, ibid. Turenne arrête le prince de Condé, ibid. Anne d'Antriche désire le retour de Mazarin , ibid. Il arrive en triomphe , 414. Altération des sentimens de la reine à son égard, ibid. Son ascendant sur l'esprit du roi, 415. Il tient élôigné du monarque les hommes éclairés, ibid. et suiv. Il donne lui-même au roi des leçons sur l'art de gouverner, 416. Caractère de Monsieur, 417. Progrès de l'antorité royale, ibid. Conquêtes de plusieurs places, 418. Le roi commande l'armée d'obzervation, ibid. Journée de la Roquette, ibid. Succès des Français, ibid. Division entre les chefs des ennemis, ibid. et suiv. Siége de Rocroi, 419. Regret du prince de Coudé, ibid. Notice sur Cromwel, ibid. Mazarin voit la France à ses pieds , 420. Etendue de sa puissance , 421. Couronnement de Louis, ibid. Il se rend à l'armée, ibid.

Siège et capitulation de Stenay, 421 et suiv. Succès du prince de Conti. 422. Lignes jugées inexpugnables, enlevées par Turenne , ibid. Condé arrête la marche victorieuse des Français , 423. Entrée du roi dans Arras , ilid. Les Pays-Bas ouverts aux Français , ibid. Intrigues à la cour. Factions dans Paris , ibid. Discours du roi au parlement, ibid Trait qui décèle le caractère de Louis, ibid. La fermeté du roi donne de l'inquiétude au ministre . 425. Caractère de Mazarin , 426. Traité de Westmanster, ib. Négociations de paix, ibid. Siège de Valenciennes, 427. Les Français sont battus, ibid. Affront vengé par le comte de Schomberg , 428. Balle d'Alexandre VII , ibid. Prise de Montmedi . 429. Levée du siège d'Urgel . ibid. Traité favorable aux Français, ibid. et suiv. Prise de Dunkerque. 450. L'archiduc et le prince de Condé s'avancent pour en faire lever le siège, ibid. Savantes manœuvres de Turenne, 431. Défaite des Espagnols, ibid. Batuille des Dunes, ib. Mazarin veut s'approprier l'honneur de la victoire, ibid. Conquêtes d'un grand nombre de places, 432. La cour prend le denil de Cromwel , ibid. Négociations de paix suspendues, ibid. Présomption de Mazurin, ibid. Suspension d'armes, ibid. Conférences de l'île des Faisans, ibid. Traité des Pyrénées, 434. Mariage de Lonis avec Marie-Thérèse d'Autriche, 435. Faux engagemens des plénipotentiaires, ibid. Torts de Mazarin, ibid. Charles II se rend vers les frontières , 436. Noces du roi à Saint-Jean-de-Luz, ibid. Famille de Stuart replacée sur le trone d'Angleterre, 437. Fêtes sur le mariage du roi, ibid. Traité avec le duc de Lorraine, ibid. Maladie de Mazarin, ibid. Il présente au roi la donation de son héritage , 438- Il recommande Colbert au roi, 434. Carrière ouverte à l'ambition , ibid. Grandenr imposante de Louis , 440. Conseil sollennellement assemblé. Fermeté de Louis, ibid. Soumission des Français. Respect des étrangers , ibid. Louis maitrisé par la haine et la vengeance, 442. Fouquet se démet de sa charge, 443. Il est arrêté; son procès, 444. Sa mort,

445. Louis change la nature du gouvernement, ibid. Les gouverneurs de provinces sont dépouillés de leurs prérogatives, 446. Eloge de Colbert, ibid. Louvois acquiert des droits à la célébrité , ibid. et suiv. Son portrait , 447. Nouvelle organisation de l'armée française, ibid. Suppression de la charge de colonel-général de l'infanterie, ibid. Maréchaux de France et les lieutenans-généraux recoivent un accroissement, 448. Création de la charge de colonelgénéral des dragons , ibid. Artillerie , ses progrès , 449. Les ingénieurs astreints à des règlemens, ibid. La maison du roi acquiert un nouveau lustre, ibid. Introduction des uniformes, ibid. Grâces répandues sur les principaux officiers, 450. Louis jette les fondemens de sa prépondérance politique, 451. Traité signé dans l'abbave de Montmartre, ibid. Ligne avec la Hollande, ibid. Le roi s'empare d'Avignon, ibid. Intérêts importans avec l'Angleterre, ibid. Lettre de Louis à son ambassadeur à Londres , ibid. et suiv. Dunkerque reconvré à prix d'argent . 453. Opinion de Louvois et de Colbert à cet égard, ibid. Charles II en butte au mépris de ses sujets , 454. Le roi marche contre le duc de Lorraine, ibid. Encouragement donné au commerce, ibid. et suiv. Affluence des Français et des étrangers dans Paris, 455. Magnificence de la cour. ibid. Eloge de Molière, ibid. et suiv. Les bienfaits de Louis lui assurent des partisans et des panégyristes , 456. Le duc de Beaufort châtie l'insolence des corsaires, ibid. Le concours des étrangers cause du désordre dans Paris. 458. Création d'un lieutenant de police , ibid. Atteinte portée par Louis aux chefs de la noblesse, ibid. et suiv. Tyrannie des seigneurs subalternes, 459 et suiv. Création des chambres de justice , 460. Déclaration de guerre à l'Angleterre , ibid. Semences d'inquiétude et de jalousie jetées en Europe, 461. Ordonnances sur les lois civiles, ibid, Traité de Bréda, ibid. Louis se met à la tête de son armée, ibid. Turenne est son licutenant, ibid. Symptômes de jalousie entre le roi et son frère, 462. Monsieur cherche à

capter l'affection des militaires, ibid. Louis couronne ses exploits par la prise de Lille, 463. Sa belle réponse au gouverneur de la ville , ibid. Il récompense la franchise de Charost, ibid. Le maréchal de Grammont monte à l'assaut, 464. Les maréchanx de Bellefonds et de Créqui battent le prince de Ligne, ibid. Conquête de la Flandre, ilid. Attachement du roi pour mademoiselle de la Valière, ibid. Conquête de la Franche-Comté, 465. Condé captive tous les suffrages, ibid. Salins et Besancon ouvrent leurs portes. ibid. Dole est pris d'assaut, 466. Enthousiasme des Francais, ibid. Alarmes de la Suède, de la Hollande et de l'Angleterre, ibid. Traité d'Aix-la-Chapelle, 467. La Hollande se prononce en faveur de l'Espagne, ibid. Éloge de Witt: son talent, sa politique, 467 et suiv. Le roi s'occupe de l'éducation du Dauphin , 468. Son choix se fixe sur Montausier et Bossuet , ibid. Eloge de ce dernier , ibid. Louis encourage les travaux de Vanban, 469. Lois dictées aux Algériens, ibid. Prise de la Lorraine, ibid. Projets de Louis sur la Hollande , 470. Charles II dominé par la passion d'amasser des trésors , ibid. Portrait de Madame, 471. Arrivée de Charles II à Douvres, 473. Il signe la promesse de seconder Louis avec ses forces de mer, ibid. Succès de Louis entpoisonnés par des peines domestiques, ibid. Lauzun captive les pensées de mademoiselle de Montpensier. Leur union promise par le roi , 474. La vanité de Lauzun rend ce succès chimérique : ib. Lauzun refuse le bâton de maréchal, ibid. Mort de Madame, 476. Regrets de Louis, ibid. Impunité des coupables, 477. Lonvois pose les bases de l'Hôtel des Invalides , ibid. Fortifications rétablies , 479. La marine en honneur, ibid. Imprévoyance des Hollandais, 480. Louvois déguisé parcourt la Hollande, épuise leurs magasins, etc. ibid. Conduite de Louis envers Lauzun, 480 et 481. Générosité et conduite de Marsillac, ibid. Guerre déclarés à la Hollande par la France et l'Angleterre, 482. Capitnlaires de Charles II , ibid. L'électeur de Brandebourg seul

allié de la Hollande, ibid. Réponse touchante du roi au maréchal de Praslin, 483. Turenne refuse le bâton de maréchal de France, ibid. Tontes les branches de la monarchie vivifiées, ibid. La marche de Lonis est une suite de triomphes , 486. Passage du Rhin , 487. Les Hollandais sont saisis de crainte . 488. Ils offrent de céder Maëstricht, ibid. Le roi dicte ses volontés d'un ton absolu, ibid. et suiv. L'effroi des Hollandais fait place à l'espé-· rance , 489. Ils rétablissent le stathondérat , ibid. Les deux Witt sont victimes de la fureur du penple, ibid. Les digues sont rompnes, ibid. Fautes multipliées des Français, ibid. Louis quitte son armée, 491. Turcnne marche contre l'ennemi , ibid. Condé obtient sa retraite. Sayantes manœuvres de Turenne, 492. Plaintes de l'empereur contre Frédéric-Guillaume, ibid. Louis entre en çampagne ; il investit Maestricht, 493. Vanban commande sons lui . ib. L'obstination de la défense répond à la vigueur de l'attaque , ibid. Traits d'intrépidité des mousquetaires , ibid. La place capitule, 494. Progrès des Français arrêtés par les inondations, ibid. Louis se retire; les Espagnols se déclarent contre la France, ibid. Succès des nouveaux alliés, ibid. Perte de Bonn, attribuée à l'ordre de Louvois à Turenne, 495. Trois batailles sur mer ne produisent aucun résultat décisif, ibid. Époque glorieuse à la marine française, ibid. Les succès de Louis jettent l'alarme dons l'Europe, ibid. L'Angleterre fait la paix avec la Hollande, ib. Louis voit accroître le nombre de ses ennemis, 496. Ban et arrière-ban convoqués , ibid. Le roi se porte sur la Franche-Comté, ibid. Besançon se rend, ibid. Le prince de Condé commande l'armée de Flandre, ilid. Siègé de Charleroi, ibid. Condé bat l'arrière - garde de l'ennemi, ibid. Faute du prince d'Orange réparée , 498. Seconde attaque de Condé, intrépidité de ses troupes, tbid. Les deux armées se relirent , ibid. Chaque parti s'arroge la victoire , ibid. et suiv. Turenne empêche la jonction des armées de l'empereur et du duc de Lorraine , 499. Il ravage le Palatinat, ibid. Cartel adressé à Turenne par l'électeur Palatin , 500. Tache imprimée sur la vie de Turenne, ibid. Les Français rentrent dans l'Alsace, ibid. L'armée de l'empereur passe le Rhin, 5or. Turenne s'avance à sa rencontre . ibid. Bataille d'Ensisheim gagnée par les Français , 501. Retraite de l'ennemi ; sa défaite , 502. L'arrivée de Frédéric-Guillaume arrête les suites de la journée d'Ensisheim, ibid, Turenne se replie sur la Lorraine, ibid. Il surprend l'ennemi dans ses retranchemens, 503. Les princes allies sont battus: ils repassent le Rhin , 504. Louis recort à sa cour Condé et Turenne, t. IV , p. 1 et suiv. Accueil distingné qu'ils reçoivent du roi et du peuple, 2. Descente des Hollandais sur les côtes de la Bretagne, ibid. Tentative de Rayter sur le fort Royal . 3. Conjuration découverte, ibid. Conspiration pour livrer aux Hollandais la Normandie, ibid. Chefs des conjurés arrêtés et punis, ibid. et suiv. Turenne opposé à Montécnculli, ibid. Wilstadt se rend à ses armes , ibid. Il se dispose à livrer la batalle , ib. Il est atteint d'un boulet de canon , 6. Paroles remarquables de Saint-Hylaire', ibid. Trouble et désolation de l'armée , ibid. Elle veut venger la mort de son général, 7. Affliction de Louis à la nouvelle de la mort de Turenne, ibid. Deuil général, ibid. Condé preud le commandement de l'armée d'Alsace , 8. Places qui tombent au ponvoir des Francais, ibid. Départ du roi pour Versuilles, ibid. Proiet de délivrer Trèves, ibid. Avantages sur mer, ibid. Nonination de huit maréchaux de France ; ibid. Indignation générale contre Louvois, 10. Ordonnance qui règle le rang parmi les maréchaux de France, ibid. Remarques sur les trois plus grands généranz du siècle, ibid. Caractères qui les distinguent . 11. Conquêtes de la France en Catalogne , 12. Conférences de Nimègue, ibid. Le roi marche en Flandre, Prise de Condé, ibid. Avantages obtenus dans cette campagne, 13. Siége de Philisbourg. Belle défensé de Duffay, 14. Perte de Philisbourg , ibid. Le pavillon français acquiert de l'éclat, 15. Trois victoires navales remportées sur les flottes réunies, ibid. Flottes hollandaise et espagnole détruites sous les batteries de Palerme . ibid. Belle action du maréchal de Vivonne, ibid. Fort de Cavenne emporté par le comte d'Estrées, 16. Création d'un corps de grenadiers à cheval, ibid. Louis ouvre la campagne, ibid. Siège de Valenciennes, ibid. Trait d'héroisme des monsquetaires . 17. Louis s'avance sur Cambrav . ibid. Victoire remportée par Monsieur sur le prince d'Orange, 18. Capitulation de Cambray, ibid. Voyage de Louis dans ses nouvelles conquêtes , ibid. Avantages du maréchal de Créqui sur le duc de Lorraine, 19. Le roi quitte l'armée qu'il partage entre les maréchaux de Luxembourg et d'Humières, ibid. Levée du siège de Charleroi, ibid. Victoire remportée par d'Estrées sur l'amiral Bink , 20. Places investies par les ennemis, ibid. Louis fait le siège de Gand, ibid. Reddition de cette place, il id. Ardeur héroïque de la Bretèche, colonel français, 21. Conquête. de Puycerda, ibid. Succès du maréchal de Créqui, ilid. Révolte des Messinals, abandon de la Sicile, 22. Flotte française tourmentée par la tempête, ibid. Paix de Nimègne Conditions dictées par Louis, 23. Droit des gens violé par le prince d'Orange, ibid. Victoire remportée par Luxembourg , ibid. L'Espagne cède à la France la Franche-Comté, ibid. Paix avec l'Empire, basée sur le traité de Westphalie, ibid. Tribut d'estime et de reconnoissance de Louis aux Français, ibid. Exil du ministre Pompone, 25. Louis l'objet de la jalousie des potentats de l'Europe, s'attire l'admiration de ses sujets , 26. Mariage du Dauphin avec une princesse de Bavière, ibid. Sommes absorbées pour la construction de Versailles, ibid. Prospérité de l'état, 27. Louis au faite de sa grandeur, abuse de sa puissance, ibid. Fiefs démembrés réunis au domaine, ibid. Le roi en proie aux chagrins, ibid. Détention du maréchal de Luxembourg, 29. Il ne trouve aucun défenseur dans les chefs de la noblesse, ibid. Les ministres contribuent à la gloire du monarque, 30. L'élévation de la marine due aux soins de Colbert. Heureuses expéditions de Du-Quesne, ibid. Conquetes dues aux soins de Louvois, ibid. Capitulation de Strasbourg, ibid. Le roi fait une entrée solennelle dans cette ville, 31. Casal cédée à la France pour une somme d'argent , ibid. Blocus de Luxembourg , ibid. Alger foudrové . 32. Alarmes du cabinet de Versailles, ibid. Pré- « paratifs de guerre du grand-seigneur contre la Hongrie . ibid. Louis offensé de la jactance du stathouder, ibid. Bornes posées aux entreprises ultramontaines, 33. La Dauphine donne.un petit-fils à Louis, ibid. Fêtes dans Paris, 34. Entrée du Dauphin au conseil, ibid. Machine de Marli, ibid. Les lumières refluent de Paris dans les provinces, 35. Mort de la reine ; son éloge , ibid. Éloge de Françoise d'Aubigné, épouse de Scarron, 36 et suiv. Elle est chargée de surveiller l'éducation du duc du Maine, 37. Sa correspondance avec Louis, 38. Elle prende le nom de madame de Maintenon, ibid. Amour-propre de Louis blessé par madame de Montespan, ibid. Mort de mademoiselle de Fontanges, 39. Le mérite de madame de Maintenon est auprécié par le roi, ibid. Remarque sur cette femme extraordinaire, ibid. et suive Jugement de Fénélon sur madame de Maintenon, ibid. Elle est l'idole des Français comme de leur souverain, ibid. et suiv. Mort de Colbert, 42. Éloge de ce ministre , ibid. Maurice Lepelletier le remplace dans le ministère des finances, ibid.-Résultat des infractions des Espagnols au traité de Niniegue, 44. Bombardement de Gènes, ibid. Places cédées à la France par l'Empire et l'Espagne. Trève signée à Ratisbonne, ibid. Membres du divan d'Alger à Paris , 45. Ambassade du roi de Siam , ibid. Gènes sauvée par l'intercession du \*pape , ibid. Révocation de l'édit de Nantes, ibid. Suite desastreuse, ibid. et suiv. Ardeur de Louvois dans cette persécution, 47. Les conversions promptes et factices, ibid-Ordre cruel contre les enfans des protestans, dicté par-Lonvois, ibid. et suiv. Intérêt que prend madame de Maihtenon aux protestans, ibid. Operation douloureuse sup-

portée par Louis avec une héroïque constante, ibid. Masiare de Louis avec madame de Maintenon, ibid, et suiv. Fondation de l'abbaye de Saint-Cyr, ibid. Paroles remarquables de Louis, 53. Mort du prince de Condé; son éloge, . ibid. Ligne d'Augsbourg tendant à l'abaissement de Louis, 54. Le pape est reconnu chef de l'entreprise, ilid. Louis ne s'apercoit nas de l'orage qui le menace , ibid. Il brave l'Europe consuirée contre lui, 55. Facheux état de la France, ibid. La campagne s'ouvre par des succès, 56. Siége de Philisbourg. Paroles remarquables du roi au Dauphin, ib. Reddition de la place , 57. Valeur éprouvée du Dauphin . ibid. Plusieurs places fortes se rendent. Avantages des armées rehaussés par les succès des flottes sur mer. 58. Mort de Du-Quesne. Plan du prince d'Orange, 59. Il fait voile vers l'Angleterre, ibid. Le roi est combattu par différentes opinions. Le pape favorise les desseins de l'usnrpateur, 60. Projet d'envahir la Hollande, ibid. Une armée s'avance vers les Pays-Bas, ibid. Le roi Jacques refusc les secours de la France ; 61. Le prince d'Orange débarque en ' Angleterre, ibid. Perfidie qui fait échouer les desseins de Jacques, ibid. La fuite devient son unique ressource, ibid. Son débarquement sur les côtes de la France, 63. Magnanimité de Louis envers cette famille illustre et malheureuse. ibid. Préparatifs pour le rétablir sur son trône, ibid. Adieuz touchans de çes deux monarques, ibid. Débarquement du prétendant en Mande, ibid. Désolation du Palatinat, ibid. Accusation intentée contre le maréchal d'Humières, 65, Mayence assiégée par le prince de Lorraine, ilid. Capitulation de cette place. Couragense résistance du marquis d'Uxelles, ibid. Louis le dédommage des outrages des Parisiens, 67. Siège de Bonn. Reddition de cette place, ibid. L'Espagne attaquée par le maréchal de Nosilles , ibid. Les flottes de Brest et de Toulon se réunissent, 67 et 68. Campagne peu honorable aux armes françaises , ibid. Dé-.mission de Lepelletier, ibid. Vigilante sollicitude de Vauban, ibid. La France ramenée à une attitude menagante, 69.

Bataille de Fleurns gagnée par les armées françaises , ibid. Éloge de Catinat. Il est chargé de châtier le duc de Savoie, tbid: et suiv. Il instifie l'attente du roi, 70. Victoire unvale remportée sur les flottes alliées, 71. Disgraces du roi Jacques, 72. Différence de conduite du roi Jacques et du prince Gnillaume, ibid. Ce dernier admire le conrage des Français, 73. Retour du roi Jacques en France. Sa résidence fixée à Saint-Germain , ibid. Campagne onverte par le siège de Mons. Louis est témoin de cette expédition, 74. Il revient à Paris , ibid. Victoires de Catinat en Italie , 75. Écheo sonffert par les armées françaises, ibid. Louis n'est point abattu de ce revers, ibid. Il persiste à défendre les intérêts du roi Jacques, 76. L'Irlande reconnoît l'autorité de Guillaume, ibid. Prise d'Urgel par le maréchal de Noailles, ibid. La mer n'offre que des avantages nuls, 77. Mort de Louvois, 78, Victoire remportée sur les Hollandais par le maréchal de Luxembourg , 79. Catinat s'empare de Montmélian , ibid. Siège de Namar , ibid. Trait de générosité de Louis, ilvid. La place est emportée. Eloge du gonverneur. 81. Modestie et générosité de Vanban. ibid. Les préparatifs d'une nonvelle expédition en faveur du roi Jacques, ibid. Ordre imprudent de combattre les flottes combinées, 82. Tourville se couvre d'une gloire inmortelle, ibid. Louis demeure calme à la nouvelle de la destruction de son escadre, ibid. Paroles flattenses qu'il adresse à Tourville, 83. Victoire remportée par Luxembourg sur le prince d'Orange, ibid. Transports d'alégresse des Français , 84. Le duo de Savoie penètre en France , ibid. Inaction du maréchal de Noailles, ibid. Louis porte atteinte à la majesté de la famille royale, ibid. Mariage du duc de Chartres avec mademoiselle de Blois, 86. Plaintes de Madame; elles demeurent sans succès. Mariage du duc du Maine avec la fille de monseigneur le prince, ib. Louis veut exciter par sa présence la confiance de ses tronpes, 87. Sept généraux receivent la dignité de maréchal de France, ibid. Pensions attachées à l'ordre de St. Louis,

88. Furnes enlevé par Bouflers. Luxembourg et Guillaume combattent dans la plaine d'Elixem , 89. Dénombrement des troupes françaises et des troupes des alliés, ibid. Victoire des Français. Carnage et déroute de l'ennemi , que Lettre de Luxembourg au roi, ibid. et suiv. Prise de Charleroi, 91. Catinat fait lever le siège de Pignerol, ibid. Suites de la défaite du duc de Savoie, ibid. Roses cède aux attaques de Noailles et du comte d'Estrées, 92 et suiv. Victoire navale remportée par la flotte française, 93. Revers des Français dans cette campagne, ibid. La France épuisée ne peut goûter les douceurs de la victoire, 94. Succès éclatans de Jean-Bart. Les armées se ressentent de la détresse du royanme, ibid. et suiv. Le génie de Luxembourg compense l'inégalité des forces, 95. Foibles succès du prince d'Orange, ibid. Inaction des troupes françaises en Allemagne, ibid. Le maréchal de Nouilles maintient la discipline dans une armée dénuée de tout, ibid. Descente des Anglais sur les côtes de Brest, 96. La perte du maréchal de Luxembourg répand un deuil général, ibid. Le roi touche à la fin de ses succès, 97. Faute du maréchal de Villeroi , ibid-et suiv. Sièue de Nomur , ibid. La ville est emportée d'assaut . a8. Capitulation . ibid. Bouflers retenn prisonnier contre le droit des gens., ibid. Négociations de Turin, ibid. Le maréchal de Noailles succombe sons le poids de ses travaux , ibid. Approvisionnemens des places négligés, 99. Le duc de Vendôme succède an maréchal de Noailles, ibid. Sa supériorité fait regretter le retard de son avancement , 100. Foibles tentatives des alliés, ibid. Le maréchal de Noailles récompensé dans la personne de son frère , ibid. Traité de paix entre la France et la Savoie , ibid. Vendôme bat le prince de Bade . 101. Les forces de mer déploient de la vigueur . ibid. L'épnisement du trésor contraint Louis à poser les armes . ibid. Négociations de paix onvertes à Riswick . 102. Préparatifs formidables de guerre, ibid. Louis est peu secondé par le maréchal de Villeroi , ibid. Vains

efforts du prince d'Orange pour faire lever le siége d'Ath, 103. Barcelone assiégée par Vendôme, ibid. Capitulation de Barcelone, 104. Plan pour l'expédition de Carthagène, ibid. Succès brillens des flottes françaises, ibid. Louis veut faire monter un prince de son sang sur le trône de Pologne, 105. Le prince de Conti échone dans son dessein . ibid. Mort du roi de Suède. Quatre traités signés, ibid. et suiv. Louis reconnoit Guillaume roi de la Grande-Bretagne, 106. Intérêts de la France blessés, ibid. et suiv. La France victorieuse recoit la loi du vaingneur, 107. Argenson lieutenant de police. Son éloge , 108. Regrets de Lossur l'énormité de ses dépenses, ibid. Traité signé à la Have sur le partage de la succession d'Espagne, 100. L'électeur de Bavière reconnu héritier des rovanmes d'Espagne et d'Italie, 110. Sa mort donne, lieu à un nouveau traité de partage, ibid. Considération dont jouit la France chez les étrangers, ibid. et suiv. Fénélon'victime de la haine de ses ennemis. Hommage à son génie et à sa vertu. 111. Etat fücheux où se trouve la France, ibid. Le dua d'Anjou déclaré successent de Charles II, 112. Le cabinet de Vienne se décide pour la guerre, ibid. Louis assemble son conseil au sujet du testament de Charles II, 113. II l'accepte, ibid. Le duc d'Anjou se rend en Espagne, ibid. Paroles remarquables de Lonis à son petit-fils, 114. Le repos de l'Europe menacé, ibid. Le roi d'Espagne déclaré successible à la couronne de France, ibid. Chamillard élevé aux premières charges de l'état, 115. Mort du roi Jacques à Saint-Germain , ibid. Prince de Galles reconnu roi d'Angleterre, 116. Ligue contre la France formée par Guillaume , ibid. Mort et éloge de Tourville , ibid. Remarones sur le prince Eugène et lord Marlborough , 117. Parallèle de ces deux grands hommes, ibid. Catinat soutient en Italie une guerre désavantageuse , 118. Mort de Guillaume, ibid. Catinat dénonce dans un conseil de guerre la trahison du duc de Savoie , ibid. Ingratitude du comte de Tessé envers Catinat , 119. Le duc de Savoie vent se délivrer de ce redoutable surveillant, ibid. Catinat mis sousles ordres du maréchal de Villeroi, 120. Villeroi surpris et fait prisonnier dans Crémone, ibid. Vendôme recouvre l'honneur des armées fançaises , 121. Bouflers dirige le . début militaire du duc de Bourgogne , ibid. Quelques officiers ajoutent à leur réputation, en Allemagne, 122, Catinat recoit l'ordre de quitter l'Italie, ibid: Victoire remportée par Villars à Friedlingen , 123. Les destinées de la France sont entre ses mains, ibid. Catinat demande son rappel, ibid. Gallions d'Espagne brûlés dans le port de Vigo, 124. Nouvelle création de maréchaux de France, 125. Brisach assiège et pris par Vauban, 126. Brillam succès. de Villars , ibid. Il vole à de nouveaux triomphes , 127. Bataille d'Hochstet, ibid. Défaite des Impérianx, 128. Le marechal de Tallard assiége Landau et bat les ennemis, ibid. Marlhorough commande l'armée anglaise. Son éloge, 129. Il assiège et prend Bonn. Revers des Français, ibid. Combat d'Eckeren , déronte des alliés , 130. Passage des montagnes du Tarentin forcé par Vendôme, ibid. Le pavilion français se fait respecter, 131. Troubles intérieurs de la France, ibid. et suiv. Révoltés désignés sous le nom de Camisards, 133. Division entre le duc de Bavière et le maréchal de Villars, ibid. Avant-coureurs de la fatale journée d'Hochstet, ibid. Terreur panique des Français, 134. Paroles remarquables de Marlborough à un grenadier français, ibid. Résultat funeste de la bataille d'Hochstet, 135. Résistance de Landau, ilid. Succès de Vendôme en Italie, ibid. Bombardement de Namur, 136. Philippe V. attaqué dans le cœnr de ses états, ibid. Perte de Gibraltar \* ibid. Négociation avec les Camisards , 137. Entrevue du maréchal de Villars et de Cavalier lour chef. 138. Villars désigné seul capable d'arrêter la marche de Marlborough , 139. Lettre de ce dernier au maréchal , ibid. Changemens avantageux dans l'esprit de l'armée, ibid. Succès de Marlborough en Flandre, 140. Villeroi concentre ses forces , ibid. La fortune peu favorable au roi

d'Espagne, 141. L'honneur des armées françaises se sontient en Italie , ibid. Victoire remportée par Vendôme sur le prince Eugène , ibid. et suiv. Villefranche est enlevé d'assaut par le duc de la Feuillade, 142. Les Impérianx complètement battus par Vendôme, 143. En Flandre, succès effrayans de l'ennemi, ibid. Vauban vole au secours des frontières, ibid. Retraite et désespoir de Villeroi, ibid. Offre de Vauban au roi de servir comme simple volontaire, 144. Le duc d'Orléans est pani de sa présomption , 145. Les Français sont vaincus , et Marsin leur chef, est blessé mortellement , ibid. Ordre surpris au roi par Chamillard, 146. Le due d'Orléans fait des prodiges de valeur, ibid. Succès des alliés en Espagne, 147. Entrée triomphale du prince Charles à Madrid , ibid. Siège de Barcelone abandonné à l'approche des alliés, 148. Villars sontient seul l'honneur des armées françaises, ibid. Louis fait le sacrifice de ses projets pour obtenir la paix . 140. Chamillard forcé de quitter le ministère , 150. Madame de Maintenon veut faire agréer le cardinal de Janson pour premer ministre , ibid. Les revers s'accumulent sur la tête de Londibid. Villars règle les plans de campagne, 151. Il pénètre dans le cour de l'Allemagne, ibid. Victoire d'Almanza. Elle chauge la situation des affaires d'Espagne, ibid. Reddition de plusieurs places, 152. Lérida pris d'assaut. Nonvelles conquêtes qui consolident le trône de Philippe, 153. Le prince Eugène s'avance sur Toulon, 154. L'ennemi contraint de se retirer . ibid. Tentative pour enlever le Dauphin , 155. Vives alarmes de la cour. 156. Le pavillon français se couvre de gloire, ibid. Cent mille Français se répandent dans les plaines de la Flandre, 157. Déroute des Français à Oudenarde, ibid. Division funeste parmi leurs chefs , ibid. Le maréchal de Berwick le rend auprès du duc de Bourgogne, 158. Siége de Lille par le prince Eugène et Marlborongh , ibid. et suiv. Le maréchal de Bouslers acquiert une gloire immortelle, 160. Secours introduits dans Lille , ibid. Expédition malheureuse qui détermine la chute de Lille, ibid. et suiv. Capitulation de la place, 162. Lettre du roi au maréchal de Boussers, ibid. Gand et plusieurs autres places tombent au pouvoir de l'ennemi , 163. Tortose pris par le duc d'Orléans, ibid. Prise d'Oran par les Africains, ibid. Lettre du roi an maréchal de Villars , ibid. et suiv. Armement considérable en France , 164. Descente malbeureuse en Angleterre, ibid. Justification de Forbin, 165. La Sardaigne et le fort Mahon tombent au pouvoir des Anglais, ibid. Desfléaux de toute espèce s'appesantissent sur la France, ibid. Détresse des finances, 166, Louis étouffe les mouvemens de son antique fierté, ibid. Il applaudit à la demande de son petit-fils de faire la campagne, ibid. Engène et Marlborough font des blessures profondes à la France, 167. Marche de l'ennemi arrêtée par le comte du Bourg , ibid. Villars leur est opposé, ibid. Siége de Tournai, Vigoureuse résistance de Tourville , 168. Armée , l'unique espérance du royanme; confiance au seul Villars, 168. Grandeur d'ame de Bouflers , ibid. Bataille de Malplaquet , ibid. et suiv. Belle retraite commandée par Bouflers , i L'ennemi suspend sa marche triomphante, ibid. Powoure de la maison du roi , ibid. L'armée sur la défensive , 170. Succès des Français en Espagne, ibid. Changemens à la cour, ibid. Tristesse au sein de la famille royale , 171. Louis sonpire pour la paix , ibid. Prétention révoltante des Hollandais , 172. Le roi souscrit à des conditions rigonrenses, mais refuse de se déclarer contre son petit - fils , ibid. Murmures des Français, 173. Villars est chargé de la conduite d'une guerre défensive, 174. Vaines tentatives de Marlborough et d'Eugène , 175. Progrès de l'archiduc Charles , ibid-Ambition du duc d'Orléans dénoncé en plein conseil, 176. Vendôme se voue à la défense de l'Espagne, 177. Sa confiance se communique aux Espagnols , ibid. Il ramène Philippe à Madrid, ibid. Victoire de Villa - Viciosa, 178. Descente des Anglais sur les côtes du Languedoc, 179. Ils sont contraints de se rembarquer , ibid. Mécontentement

général, ibid. Louis décidé à tous les sacrifices pour obtenir la paix , 180. Refus de Philippe de renoncer au trône d'Espagne, ibid. Nouvelles protestations de Louis, relatives aux intérêts de Plulippe V, 181. Villars annihile les efforts de Marlborough, ibid. Inaction des ennemis en \*Allemagne, ibid. Le Dauphiné attaqué par le duc de Savoie, 182. Les progrès de Vendôme en Espagne se sontiennent, ibid. Confiance qu'inspire Dugnay - Trouin, ibid. Eloge du Dauphin , ibid. et suiv. L'horizon politique s'éclaireit, 183. Chute de Marlborough , 184. Conférences pour la paix, ouvertes à Londres, ibid. Le poids de l'infortune pèse plus que jamais sur Louis, 186. Tableau désolant qui se déroule aux regards de Louis, ibid Mort du duc, et de la duchesse de Bourgogne ; leur éloge, 187 et suiv. Es laissent deux fils qui les suivent au tombeau . 188. Soupcons contre le duc d'Orléans, ibid. La reine Anne est touchée des disgraces de son ancien ennemi, 189. Marlborough perd ses emplois. Le duc d'Ormond peroît à la tête des troupes anglaises . ibid. Le prince Eugene persiste à vouloir accabler la France, ibid. Il forme le siége du Quesnoi, 190. La reine Anne est offensée de la conduite des Etats-généraux , ibid. Prise du Quesnoi ; la Picardie et la Champagne ouvertes à l'ennemi , ibid. Consternation des Français, ibid, Villars prend le commandement de l'armée , ibid. Résolution désespérée de Louis , 191. Villars est seul dépositaire de son secret , ibid. Journée de Denain ; èlle retire la France des bords de l'abyme, ibid. Plan de cette fournée attribué au maréchal de Montesquion, 192. Remarques sur cette victoire, 193. Villars parcourt les rangs. Sa harangue aux troupes, ibid.et suiv. Plusieurs places ouvrent leurs portes . 194. Villars proclamé le sauveur de la patrie, ibid. Guerre d'observation en Allemagne, ibid. Avantages de Philippe V, ibid. Mort de Vendôme. Parallèle de ce prince et de Catinat. La reine Anne se porte médiatrice. Sa bonne foi , 195. Paix sanctionnée par buit traités , 196.

Sacrifices faits par la France, ibid. et suiv. Le duc de Savoie obtient le titre de roi, ibid, L'électeur de Brandebourg est reconnu roi de Prusse, ibid. L'Espagne cède à l'Angleterre ses droits sur Gibraltar, ibid. et suiv. L'empereur n'accède point à la paix; il se plaint du duc de Savoie . 197. Landau assiézé et pris . ibid. Villars passe le Rhin, force les retranchemens des Impériaux, investit Fribourg, 198. Le prince Eugène demande des conférences pour la paix; il se rend à Rastadt, ibid. L'empereur se relàche de ses prétentions, ibid. Traité de Rastadt. Louis se soumet à des conditions pénibles , 194. Résistance obstinée des Catalans à l'autorité de Philippe V. Siège de Barcelone , opiniatreté des habitans , ibid. Assant général, 200. Rebellion des habitans de Minorque appaisée, ibid. Affront sensible essuvé per la France, ibid. Les Anglais se plaignent d'une infraction du traité, 201. Des jours tristes terminent le beau règne de Louis XIV. L'état semble déchoir avec son souversin, 202. Edit du parlement d'après lequel les princes légitimés sont appelés à la couronne , au défaut des princes du sang , "bid. Paroles remarquables de Louis sur son testament, 103. Mort du duc de Berri. Soupçons snr le duc d'Orléans , ib. Louis s'occupe du désir de déclarer la guerre aux Anglais. Sa mort . 205. Dernières circonstances de sa vie . ibid. et suiv. Madamé de Maintenon recoit les derniers épanchemens de son cœnr. 206. Les courtisans l'abandonuent au moment de son agonie , ibid. Ses domestiques seuls lui rendent des soins constans , 207. Révoltant spectacle , ibid. Il se présente à l'imagination avec cet éclat dont il fut tonjours environné, ibid. La puissance n'en imposa jamais à son jugement, 208. Eloge de ce monarque, ibid. Distinctions établies dans l'armée, ibid. Il ajouta beancoup à l'autorité royale, ibid. La corruption mine lentement ce bel édifice, 2 fo. Prérogatives accordées aux ducs et pairs , 211. Autorité confiée aux gens de robe , ibid, Les grands seigneurs se précipitèrent au devant du joug qui devoit les accabler, 212. Louis déployoit une majesté imposante, 1866. Sa coméscendance pour le clergé, 213. Ses discours et ses actions farent toujours granda, 1866. Son cœnt connoissoit le prix de la confiance, 214. Ses foilblesses atténnées par une pieté sincère, 215. Son imagination le reprotit aux sides de l'ancienne chevalerie, 1866. Son goût pour la chasse, 1866. La noblesse de son maintien, de son langage et de ses sentimens, tournièrent à au gloire, 216 et auiv. Principe da parte social qui établit une différence eutre les têtes couronnées et le simple particulier, 215.

Louis XV , son avenement au trône , t. IV , p. 218. Le.duo d'Orléans demande la régence au parlement, ibid. Villars et Villeroi offrent leurs services, ibid. Espoir des ducs et pairs , 219. Inquiétude que cause l'éloignement du président . . Mesme, ibid. Audace de l'ambassadeur d'Angleterre, ibid. Discours du duc d'Orléans, ibid. Son éloge, son portrait, 220 Son penchant à la vertu cède à l'artifice employé pour le corrompre , 221. Desmarets dévoile les blessures de l'état, 224. Evénemens désastreux dont la France est affligée, ibid. Refonte des monnoies, 225. Institution d'une chambre de instice, ibid. On regrette le dernier règne, 226. Indignation publique contre le duc d'Orléans, ibid. On veut faire tourner à l'avantage de l'Espagne les malheurs de la France . 227. Projet de l'établissement d'une banque, ibid. Traité d'Utrecht , funeste à la France , 228. Arrivée du Czar à Paris, ibid. Réflexions sur cet homme extraordinaire, 229. Law (écossais) cherche à hâter les progrès de son système, ibid. Création d'une compagnie des Indes, 230. Description de la Louisiane, ibid. On veut prévenir une nouvelle fronde , 231. Défense aux théologiens de parler de la bulle Unigenitus, ibid. Division parmi la noblesse, 232. Foiblesse et insouciance du régent, 233. Quadruple alliance signée à Londres , ibid. et suiv. Conditions du traité ; l'Espagne refuse d'y accéder . 234. Lit de justice. Entraves à l'autorité du régent brisées, ibid. et suiv.

Le comte de Toulonse conservé dans la jouissance de ses honneurs , 236. La banque déclarée royale , ibid. Edit pour la resonte générale des monnoies, 237. Entraves au com→ merce , ibid. Vive fermentation dans Paris , ibid. Déconverte d'une conjuration. Le duc d'Orléans est soupconné d'en être l'anteur , 238. Arrestation et punition des coupables, 23q. Générosité du duc d'Orléans envers enx, ibid. Charles XII termine dans le nord sa carrière romanesque, 240. Portrait de cet homme extraordinaire . ibid. et suiv. La dynastie espagnole se déclare ennemie d'un roi qui a des titres à son attachement , 241 et suiv. Répngnance du régent pour la guerre, 242. Le maréchal de Berwick accepte le commandement contre le roi d'Espagne ; ibid. Lettre au duc de Liria son fils au service d'Espagne, 243. Entrée des Français\* en Espagne , leurs premières conquêtes, ibid. Troubles dans les provinces méridionales, ibid. Le régent à recours à la persuasion pour ramener les esprits, 244. Arrêt du conșeil de la banque, 245. Crise humiliante et désastreuse , ébid. La contagion gagne les provinces , ibid. Tout cède à la violence du torrent , 246. Dettes de l'état acquittées, ibid. Le zèle se refroidit, For ct l'argent ne reparoissent qu'avec lenteur, 247. Blessures de l'état palliées par la magnificence, ibid. Law (écossais) abjure la religion anglicanc , ibid. L'argent se resserre, empressement pour se faire solder les billets. 248. Arrêt qui prononce la diminution de la valeur des billets, ibid. La rnine générale s'accélère avec rapidité, 249. Le luxe est porté à son comble, ibid. Privilège exclusif du commerce maritime donné à la compagnie d'occident. 250. Le parlement refuse d'enrégistrer cet édit, ibid. Trouble, terreur et désespoir dans Paris, ibid. Résistance du parlement punie, 251. Machiavélisme pour frastrer les créanciers de l'état d'une partie de lour créance , ibid. Energie nationale comprifiée, 252. Scandales dont les hommes honnêtes ont à gémir , ibid. et suiv. Ravages de la peste dans le midi de la France , dipopulation de Mar-

seille, 253. La reconnoissance publique prononce l'éloge du régent, 254. Ambition de Dubois contrariée par Clément XI, ibid. Le duc d'Orléaus montre la foiblesse de son caractère, 255. Dubois élevé à la dignité de cardinal, 256. Il est mis au nombre des membres du conseil de conscience, ibid. Echange de l'infante avec mademoiselle de Montpensier , ibid. Dubois au conseil de régence prend rang après les princes du sang, ibid. Il est accablé d'insultes et de menaces par le maréchal de Villeroi, 257. Sa vengeance favorisée par le régent, 258. Incident qui canse une nouvelle source de troubles , 259. Le duc de Charost remplace Villeroi auprès de Louis, ibid. Dubois médite la chute du cardinal de Rohan. Cérémonie du couronnement, ibid. Paroles mémorables de Fleury au jeune roi, 260. Le roi devenu majeur, le duc d'Orléans lui rend l'hommage comme premier sujet , ibid. Lit de justice tenu par Lonis au parlement, ibid. Ses affectueux remercimens au duc d'Orléans , 261. Celui-ci se voit éloigné des affaires par son abjecte créature, ibid. Mort de Dubois, ibid. Tableau de ses vices, liste de ses titres, 262, Satisfaction que cause sa mort au duc d'Orléans, 263. Ce prince est nommé premier ministre , ibid. Il meurt d'une attagne d'apoplexie, ibid. Le duc de Bourbon obtient la place de premier ministre, ibid. Regrets donnés à la mémoire du duc d'Orléans, 264. Abdication de Philippe V. Il remonte sur le trône , ibid. Le duc de Bourbon assouvit sa cupidité , 265. Infante d'Espagne renvoyée à Madrid, ibid. Indignation de Philippe V., 266. Mariage de Louis avec la fille du roi de Pologne résugéé en France, ibid. Le duc d'Orléans l'éponse à Strasbourg au nom du roi, 267. Murmures des Français sur cette alliance, ibid. Le peuple est chargé d'une imposition. Le parlement refuse d'enregistrer l'édit , ibid. Améliorations dans quelques parties du gonvernement, 268. Milices formées en bataillons, ibid. Amone et estime du roi pour la reine, ibid. Il consent à travailler dans son appartement, ibid. Retraite de Fleury, 269. Lo

roi affligé le rappelle , ibid. Chate et arrestation du duc de Bourbon, ibid. Plaintes de la reine, 270. Le roi Ini commande de suivre les conseils de Flenry, ibid. Le roi annonce qu'il veut gouverner par lui-même , ibid. Suppression du titre de premier ministre, demandée par Fleury, ibid. Louis est doué par la nature des dons les plus heurenx, 271. Sollicitude de Flenry pour la gloire du monarque et la prospérité de l'état , ibid. et suiv. Congrès de Soissons, 273-Bombardement de Tripoli. Soumission de la régence, ibid. Le roi est attaqué de la petite-vérole, il·id. Joie des Français causée par la naissance d'un Dauphin, 274. La bulle Unigenitus appelle les regards du gouvernement, ibid. Nouvelles ecclésiastiques condamnées à être brulées . 275. Guerre entre les Corses et les Génois, ibid. Défense du roi au parlement de connoître des canses concernant la discipline ecclésiastique, ibid. Condamnation du mandement de l'archevêque de Paris, 276. Tous les membres du parlement se démettent de leur charge, ibid. Fleury prouve que sa douceur résulte de ses principes et non de sa foiblesse , 277. Mort du roi de Pologne; elle trouble la paix, ibid. Stanislas se rend à Varsovie, ibid. Il se présente à la diète et y est proclamé roi , 278. Un nouveau monarque est proclamé dans Cracovie , ibid. Louis déclare la guerre à l'emperenr , ibid. Il fétablit la dignité de maréchal - général des camps et armées, en faveur de Villars, ibid. Le roi - de Sardaigne livre le passage des Alpes, 279. Succès de Berwick en Allemagne, 280. Des savans sont commis pour déterminer la figure de la terre, ibid. Stanislas vaincu se renferme dans la ville de Dantzig. Siége de cette place . 281. Le comte de Pléteau veut y introduire des seconrs. Sa mort , ibid. Stanislas s'échappe sous des habits de paysan. Ses adienx any habitans de Dantzig , 282. Cette ville ouvre ses portes, ibid. Konigsberg reçoit le roi fugitif. Eloge de ce prince , ibid. Blame sur son indolence , : 283. Conquête de la Lombardie, ibid. Lignes d'Etlingen

forcées par le maréchal de Berwick, 284. Retraite du prince Eugène , 285. Blocus de Philisbourg , ibid. Pleurs de la France sur la mort de deux grands capitaines , Villars et Berwick , ibid. Bataille de Parme gagnée par les Français, 286. Leurs avantages sont ternis par un échec, ibid. Bataille de Guastalla. Défaite des Impériaux, ibid. Siége de Philisbourg , ibid. Reddition de cette place , 287. Changemens dans les emplois, ibid. État désastreux des troupes de l'Italie , ibid. Les Impériaux sont repoussés en Italie , 288. Préliminaires du traité de Vienne , ibid. Don Carlos est maintenu sur le double trône de Naples et de Sicile, ibid. Stanislas abdique la couronne de Pologne, 289. Suite des conditions du traité, ibid. Traité de subsides signé à Stockholm par la France et la Suède , ibid. Suppression de l'impôt du dixième, 290. Louis montre de la fermeté, 291. Le marquis de Chauvelin est enlevé et confiné dans un château fort, ibid. et suiv. Fleury cède le ministère, 293. Le duc de Penthièvre élevé à la dignité d'amiral de France. ibid. Le cardinal tourne ses regards sur l'île de France, 294. . Aventures du baron de Neuhoff. Il se livre au projet de devenir roi de Corse, ibid. Il est proclamé roi. Il s'éloigne de la Corse, 295. Les Génois et les Corses réclament la protection de la France, ibid. et suiv. Les Génois sont favorablement accueillis, 296. Débarquement des Français à Bastia, Les Corses remettent leur sort entre les mains du roi de France , 297. Changement dans les rapports politiques de l'Europe, 298. Remarques sur Frédéric, surnommé Le Grand. Ses talens militaires . ses défauts, ses vertus, ibid. et suiv. Mort de l'empereur Charles VI, 299. Marie-Thérèse reconnue souveraine dans toutes les possessions de la maison d'Autriche, 300. Des rivaux lui disputent plusieurs parties de l'héritage de son père , ibid. Frédéric met ses troupes en campagne, ibid. Ses victoires, 301. Projet d'investir l'électeur de Bavière de la dignité impériale , ibid. Le cardinal s'élève avec force contre les propositions du comte de Belle - Isle , 302. Sa répugnance est vaincue, le plan-

accepté , 303. L'électeur de Bavière déclaré généralissime des troupes de France, 304. Il s'avance en vainqueur jusqu'aux portes de Vienne, 305. Il reçoit l'ordre de s'arrêter, ibid. Indignation de Belle-Isle, ibid. L'électeur se porte sur la Bohême. Il investit Prague, ibid. Le comte de Saxe s'en empare par un coup de main hardi , 306. Le couronnement de l'électeur se fait dans la cathédrale libid. Belle-Isle reçoit le bâfon de maréchal , 307. Il surveille les démarches de la diète rassemblée à Francfort, 308. Pavillon français insulté par les vaisseaux de l'Angleterre, ibid. Élévation de l'électeur de Bavière au trône impérial , 309. La magnanimité de Marie-Thérèse la sauve d'un péril évident, ibid. Les Hongrois jurent de la défendre jusqu'à la mort, ibid. L'ardeur des Hongrois augmente la force des troupes autrichiennes. Ils s'avancent jusqu'en Bavière , 310. La possession de la Bohême console Charles VII de la perte de ses états héréditaires, 311. Egra est investi par le comte de Saxe. Elle capitule, ibid. Retraite des Antrichiens, ibid. Une maladie contagieuse ravage l'armée française, ibid. Le . roi de Prusse se rapproche de la reine de Hongrie, 312. Le maréchal de Broglie est instruit de cette négociation, ibid. Les comtes de Bouflers et d'Aubigny sont attaqués dans Ieur poste. Ils se replient sur l'armée, 3:3. Des nouvelles plarmantes circulent dans Paris, ibid. Mille contrariétés empoisonnent la vieillesse de Fleury, 3:4. Propositions de paix , 3:5. Insulte faite à Fleury , 3:6. Blocus de Prague. Belle-Isle se jette dans la place, ibid. Division parmi les généraux, 317. Les Français font une sortie, ils rentrent couverts de lauriers , ibid. Aux fatigues succèdent les horreurs de la famine, 318, Ordre de Marie-Thérèse de lever le siége de Prague, 319. Conseil de guerre assemblé par le maréchal de Broglie. La retraite est décidée, ibid. Un cri général se fait entendre dans toutes les parties du royaume, 320. Rappel et exil de Maillebois, ibid. Projet savant et hardi de Belle-Isle , 311. Grand conseil présidé par le roi, 322. Décision de chercher l'ennemi et de le

combattre, ibid. Fleury termine sa carrière, 323. Son éloge, ibid. et suiv. Séjour de Charles VII à Francfort, 325 et suiv. Les Anglais fuient devant le maréchal de Noailles, 326, L'imprudence du duc de Grammont amène la déroute de Dettingen, 327 et suiv. Louis offre de se rendre à l'armée, 330. Suites de l'échec de Dettingen , ibid. Envoyés de Tunis, 331. Pertes de la France, ibid. Manifeste contre la Hongrie et l'Angleterre, 332. Avantages sur mer contre la flotte anglaise , ibid. Mauvais succès de l'expédition en faveur du prétendant , 333. Louis se met à la tête de son armée de Flandre, 334. Réponse énergique du roi aux députés hollandais, 337. Prise de Courtrai, de Menin, d'Ypres, ibid. Trait de conrage de Louis, ibid. Prise de Kenoque et de Furnes, 338. Succès remportés en Italie, ibid. Siège de Coni, 339. Incursion des Impériaux en Lorraine . 340. Louis marche au secours de ses provinces ravagées, ibid. Retraite du prince Charles, 341. Louis instifie pleinement l'intérêt universel, ibid. Le Dauphin donne des preuves touchantes de la bonté de son ame, 342. Louis est ramené aux ronsolations de la religion, ibid. La convalescence du roi fait succéder la joie à la douleur, 343. Campagne terminée par la conquête de Fribourg, 344. Frédéric rétrograde de la Bohême , ibid. Alliance du roi de Pologne avec la reine de Hongrie, ibid. Entrée de quarante mille Français dans les électorats ecclésiastiques, ibid. La tristesse de Louis et l'agitation des cours annoncent un orage , 345. Mariage du Dauphin . 346. La France cesse de soutenir le rôle d'auxiliaire, ibid. Combats sanglans et glorieux livrés par le marquis de Ségur, 347. Louis empêche que le grand duc soit nommé empereur, ibid. Préparatifs de guerre, 348. Maillebois reçoit le commandement de l'arquée d'Italie, ibid. Le maréchal de Saxe est mis à la tête de l'armée de Flandre, ibid. Le roi se rend an camp devant Tournai , 349. Il fait un accueil distingué aux principaux officiers , 350. Sa présence excite l'enthousiasme du soldat, ibid. Bataille de Fontenoy, 351 et suiv. Savantes dispositions du maréchal de Saxe, 355. Il craint que la batuillene soit perdue, 356. La maison du roi décide la victoire, 358. Louis témoigne sa satisfaction aux officiers généraux , 359. Résultats de la bataille de Fontenoy, 360. Entrée solennelle de Louis dans la ville, de Gand, ibid. Succès de l'armée française en Italie, ibid. Couronnement de l'empereur à Francfort, 361. Débarquement d'Edouard sur les côtes d'Ecosse , ibid. Nuages répandus sur les destinées du monarque, 362. Capitulation de Louisbourg , ibid. Le roi de Prusse sbandonne la France, 363. Les Français donnent au maréchal de Saxe des témoignages de satisfaction, ibid. Siége de Bruxelles, prise de cette ville , 364. Résolution du roi de faire une nouvelle campagne, ibid. Foiblesse de Louis XV, 365. Il quitte l'armée, ibid. Siège et prise de Namur, 366. Nouvelle victoire remportée à Rocoux par les Français, 367, Disgraces éprouvées en Italie. Défection du roi de Prusse . 368. Dissimulation du duc de Savoie, ibid. Discorde parmi les généraux français. Quel en est le résultat, ibid. Victoire remportée en Italie par les Autrichiens , 369. Les Français se rallient à la portée des batteries de Gènes, ibid. Les Autrichiens pénètrent en Provence, 370. Dénuement de l'armée française. Belle-Isle remédie au désordre , 371. Progrès rapides du prétendant, ibid. Il est vaincu, 372. Sur la mer les disgraces et les succès sont balancés , ibid. et suiv. Mariage du Dauphin , 373. Le maréchal de Saxe voit ses honneurs s'accroître . 374. Les ennemis passent le Var . 375. Levée du siège de Gènes, 376. Quatrième campagne du roi en Flandre, 377. Le maréchal de Saxe fixe toutes ses pensées sur la prise de Maestricht , ibid. Engagement opiniatre. Succès balancés entre les deux partis, 378. Le roi parcourt le champ de bataille , 380. Les espérances de s'emparer de Maestricht, s'évanouissent, ibid. et suiv. Dispositions pour s'emparer de Berg-op-Zoom, 381. Il est pris d'assaut et brûlé, 382 et suiv. Nombre de morts des assaillans et des assiégés, 383. La prise de Berg-op-Zoom excite la joie des Français et l'admiration des étrangers, 384. L'armée française prend des cantonnemens, 385. Les succès des armées et les revers de la marine offrent un contraste affligeant, ibid. Ravages des corsaires, 386. Toute l'Europe se ressent des maux de la guerre, ibid. Substitutions limitées. Création des majorats, 387. Discours du maréchal de Saxe, ibid. et suiv. L'armée française est portée à cent cinquante mille hommes, 388. Le maréchal de Saxe jette les ennemis dans l'incertitude, ibid. Maestricht est investi, ibid. Cette place ouvre ses portes aux Français, 389. La marine éprouve des revers, ibid. Désintéressement de Louis, ibid. et suiv. Siège de Pondichéry formé par les Anglais, 391. La disgrace de Maurepàs est l'ouvrage d'une plaisanterie. Le clergé se prévant de la foiblesse du gouvernement, ibid. L'anarchie marche sur les traces de l'insubordination , 393. Le maréchal de Saxe obtient que les armes anoblissent , 394. Sa mort attribuée à différentes causes, ibid. et suiv. Son éloge , 376 et suiv. Louis veut donner à son règne un trait de grandeur, 397. L'amour des lettres se répand en France, ibid. Noms des principaux chefs de la république des lettres, 398 et suiv. Tout favorise les progrès des systèmes destructeurs de l'autorité souveraine , 399. Déchiremens causés par les divisions intérieures , 400 et suiv. Célèbre entreprise de l'Encyclopédie, 402. Louis impose silence sur des disputes relatives à la religion, 403. Assassinat de Jumonville , 404. Lutte indécente du sacerdoce et de la magistrature . 405. Etablissement d'un impôt sur les portes, ibid. Le ban et l'arrière-ban sont rassemblés, 406. Pertes qui causent un deuil général, ibid. Phénomènes effrayans , 407. La guerre est déterminée. Cinq escadres parcourent les mers , 408. Quatre-vingts mille hommes se portent sur les côtes de l'Océan , ibid. Crainte des Anglais d'un débarquement, 409. Expédition qui favorise les vues de la France, 410. Richelieu trompe la rage de ses détracteurs, ibid. Les Anglais portent des secours dans Mahon, 411. La défaite de la flotte anglaise n'affoiblit point la résolution des assiégés , ibid. Les vainqueurs sont étonnés de

leur conquête , 412. Richelieu victorieux traverse la France en triomphe, 413. Supériorité de la compagnie française dans les Indes, ibid. Le marquis de Montcalm déploie les talens d'un militaire du premier ordre , 414. La cour de Londres arme contre l'Autriche, ibid. La guerre s'allume entre la France et l'Angleterre , ainsi qu'entre la Prusse et l'impératrice - reine , ibid. Refus du parlement de sièger au lit de justice, ibid. La conr indignée de l'arrogance du parlement , 415. Cent quatre conseillers signent la démission de leur charge, ibid. Assassinat de Louis par Damiens, 416., Arrestation du coupable , ibid. Son supplice , 417. Soixante mille Français se portent en · Westphalie, ibid. Murmures de l'armée sur le rappel d'Estrées . 418. Justification de Maillebois, 419. Le maréchal d'Estrées reçoit avec calme la nouvelle de sa disgrace, ibid. Le maréchal de Richelicu fond sur l'électeur de Hanovre . 420. Les Autrichiens s'emparent de Berlin, 421. Perte considérable des Prussiens . ibid. La journée de Rosbach flétrit l'honneur des armes françaises, 422. Soubise écrit au roi la déroute de l'armée, ibid. Les Français perdent le fruit de leurs succès, 423. Le marquis de Montcalm se soutient en Amérique, ibid. Expédition contense des Anglais, 424. Louis est livré aux tiraillemens de l'intrigue, 425. Louis compromet l'honneur de ses armes , 426. Journée de Crevelt funeste à la France, ibid. Le Dauphin sollicite la permission de joindre l'armée . 427. Belle-Isle devient l'ar-· bitre des destinées du royaume , ibid. Avantages importans obtenus par le maréchal de Contades, 428. Le comte de Broglie bat les Hanovriens, ibid. Louis envoie à Sonbise le bâton de marêchal de France , 429. Longue résistance de Louisbourg en Amérique, ibid. Victoire remportée par les Anglais, 430. Le comte de Lalli, pour son malheur et celui de la France, est nommé gouverneur des Indes, ibid. Revers 'sur mer de peu d'importance essayés par les Français, 431. Les Anglais osent tenter trois descentes sur les côtes de France, ibid. L'escadre anglaise se présente devant Cher-

bourg, la ville et la campagne payent de fortes contributions, 432. Des louanges retentissent dans toute l'Angleterre, ibid. et suiv. Instabilité de Louis, 433. M.º de Boulogne accepte la place de contrôleur-général, ibid. Le comte de Massiae se démet de la charge de ministre de la marine , ibid. Le duo de Choiseul est rappelé de l'ambassade de Vienne, 434. Continuation des troubles de l'église, ibid. L'archevêque de Paris est rappelé . 435. Broglie relève l'honneur des armes françaises , ibid. Journée de Berghen glorieuse pour les Français, 436. Avantage obtenu par le duc de Broglie . ibid. Déroute des Français, 437. Résultats uffligeans de la journée de Minden , ibid. Le maréchal de Contades accuse le duo de Broglie des désastres de Minden , 438. Revers sanglans épronvés par la marine française, ibid. et suiv. Ouelques succès aux Indes balancent un moment ces revers, 441, Capitulation de Quebec , 442. Les protestans ne peuvent prétendre à la croix de mérite, ibid. et suiv. Négociations de paix, t. V. p. 1. La hauteur des Anglais prolonge la guerre, 2. Broglie et Sonbise commandent en Allemagne, ibid. Portraits du maréchal et du comte de Broglie, ibid. et suiv. Broglie attaque le prince de Hesse, 4 et 5. Retraite de l'armée ennemie, 5. Diversion des Impériaux sur le Rhin , ibid. Le marquis de Castries arrête leur marche, 6. Trait héroïque du chevalier d'Assas, ibid. Bataille et victoire de Closter-Camp, ibid. Avantages sur mer obtenus par le capitaine Thurot. Sa mort, ibid. Entreprise tentée sur Quebec, 7. Evénement singulier qui la fait échoner . ibid. Levée du siége de Oucbec . 8. Division dans les Indes entre les généraux Lalli et l'Apchier , ibid. Entreprise sur Madras , q. Mort du maréchal de Belle-Isle. Son éloge, ibid. Portrait du duc de Choiseul, 10. Conférences pour la paix rejetées par Pitt, rx. Signature du fameux traité de famille, ibid. Cassel attaqué par le prince Ferdinand, ibid. Le comte de Narbonne arrête 'es ennemis, 12. Combat et victoire d'Attzeinsa. 11 , de Ziegenhain , ibid. Levée du siège de Cassel , ibid. Situation critique des Prussiens ,

ibid. Résultat désavantageux de la journée de Filinkausen. reproché au maréchal de Soubise , ibid. et suiv. Retraite de l'armée française, 15. Rappel du maréchal de Broglie, ibid. Conduite singulière de Louis , ibid. Démarche inconvenante du maréchal de Broglie, 16. Blocus de Pondichéry par les Anglais, ibid. Conduite généreuse de Lalli, 17. Reddition de la place, 18. Puissance exclusive des Anglais dans les Indes , ibid. Expédition sur la Guadeloupe manquée, 19. Entreprise des Anglais contre Belle-Isle, ibid. Ils s'en rendent maîtres, 20. Belle défense du chevalier de Sainte-Croix, ibid. L'armée française chassée de la Hesse, 21. Attaque et conquête de la Martinique par les Anglais, 22. Conquête de l'ile de Terre-Neuve par les Français, 23. La marine française remontée, ibid. Manifeste publié par l'Espague contre l'Angleterre, ibid. Pertes considérables essuvées par les Espagnols, 24. Procès fait à de Lalli, ibid. Les jésuites livrés à la sévérité des parlemens, 25. Les traités de Paris et Hubertsbourg rendent le repos à l'Europe, ibid. Compensation dans les conquêtes mutuelles , en Europe et en Amérique, 26. Les Anglais conservent leur supériorité dans les Indes et sur les côtes de l'Afrique, 27. Géssion faite par l'Espagne, ibid. Prédiction de Choiseul fustifiée, 28. Avis du célèbre Pitt rejetté, ibid. Louis accepte des conditions de paix hontenses, ibid. et suiv. Prolongation des impôts, 29. Changemens opérés dans l'armée, ibid. Leur avantage, 30 et suiv. Introduction de l'inoculation, 31. Conduite irréfléchie de Louis envers les jésuites , ibid. Lour bannissement, ibid. Maladie et mort de la marquise de Pompadour, 32. Traité renonvelé avec le sénat de Gênes, 33. Affaires de Corse, ibid. Troubles de l'Amérique Septentrionale, ibid. Hardiesse des parlemens , ibid. Maladie du Dauphin , sa mort , 34. Son éloge sibid. Nobles sentimens de ce prince, ibid. et suiv. Réponse délicate du Dauphiu, 36. Son héroïsme et sa résignation dans ses derniers momens , ibid: Conduite légère du roi, 37. Stanislas meurt regretté des Lorrains et des Polonais , ibid. Son éloge , 38. Lalli condamné à perdre la tête,

ibid. Pitié générale qu'inspire ce valeureux militaire, 39. Colonie établie à Cayenne, ibid. Destruction totale de ces nouveaux colons, 40. L'empereur de Maroc châtié, 41. Les parlemens osent brayer la cour, ibid. Exemples de la Châlotais, ibid. Protestation des parlemens, 42. Calonne s'honore par des mots heurcux, ibid. L'esprit d'indépendance devient entreprenant, 43. Spectacle touchant, ibid. Plusienrs membres de la famille royale descendent dans la tombe , 44. Humeur sombre de Louis , 45. Bulle de Clément XIII, ibid. L'envahissement de la Corse trouve des obstacles, 46. Le roi de France est proclamé souverain de la Corse, ibid. Les Corses défendent leur liberté les armes à la main. Paoli marche à leur tête, 47 et suiv. Arrivée à la conr des députés de la colonie du Mississipi, 49. Atteintes dirigées contre la noblesse, 50. Murmures contre l'expédition de la Corse, ibid. Lit de justice tenn à Versailles, 51. Embarquement de troupes pour la Corse, ibid. Conquête de cette île , 52. Eloignement de la cour de madame Louise , ibid. Conduite peu mesurée de Louis , 53. Son air majestueux dans les assemblées d'apparat, ibid. Arrivée du roi de Danemarck à Paris , 54. Les impôts et les emprunts accumulés , ibid. Arrêt du roi rendu dans son conseil , 55. La faveur dont jouit d'Aiguillon est l'ouvrage de la comtesse du Barry, 56. Mariage du Dauphin avec l'archiduchesse Marie-Antoinette , ibid. Une affreuse catastrophe interrompt l'enthousiasme public, 57. La France gémit sur cet événement, ibid. Chute du duc de Choisenl, 58 et suiv. Louis se laisse entraîner à de honteux excès . 60. Guerre avec les parlemens , ibid. Exactions publiques, 61. Le duc de Monteynard obtient le porte-feuille de la guerre, ibid. Lit de justice convogué à Versailles, 62. Inconvéniens qui résultent de la suppression du conrs de la justice, ibid. Les lits de justice se succèdent , 63. Révolution dans la robe , 64. Murmures du peuple , ibid. La noblesse oublie ses griefs contre la magistrature, 65. Les princes du sang trahissent le chef de leur famille, ibid. La nation entière

semble atteinte d'un funeste vertige , ibid. Résultat du mécontentement comprimé , 66. Insubordination dans l'armée , ibid. Evénemens qui influent sur l'état politique de l'Europe , ibid. Complot tramé à la cour de Copenhague, ibid. Gustave III vent affronter le roi de Suède , 68. Droits de la guerre outragés , ibid. Persécution contre le roi de Pologne, 69. Démembrement de ce royaume, ibid. Louis en ressent de la douleur, ibid. Plaintes de la cour de Versailles , 70. Désolation dans toute l'étendue du royaume, ibid. Les milices sont augmentées. Les soldats récompensés de leurs services , 71. Profonde mélancolie de Louis, 73. Il est atteint de la petitevérole, 74. Sa mort offre un spectacle pénible, ibid. Louis laisse aux souverains une lecon importante, 75. Sensibilité de son cœur ; beauté de son ame, 76. Son aversion pour les cérémonies d'apparat, 77. Eloge de Richelien, 78. Le chevalier d'Eon est déclaré juridiquement une femme, 70. Louis rend hommage aux antiques classes de la noblesse, 80. Les grands seigneurs se précipitent au devant du joug , 8 s. La noblesse séparée en deux classes, 82. Altération dans l'esprit . les mœurs et le caractère des Français , ibid. Progrès dans les sciences, ibid. et suiv. L'amour de la nouveanté s'introduit , le goût s'altère , 83.

Louis XVI monte sar le trône, t. V., p. 84. Il ne peut arrêter le torrent de la corruption, thid. Eloge de ses vertus, ibid. Il est entraîné dans le gouffre du malheur, 85. Son héroïque constance, sa piété, etc. thid. Pronostic sur le malheur de son régne, 86. Joie des Français à son sénement au trône, thid. Résolutions de Louis de travailler au honheur de ses sujets, 87. Il céde aux follicitations de ses tantes, 88. Il est fable aux instructions de son père, 89. Let grandeurs sont dépositlée de leur dignité, 90. Le comte de Vergennes est rappéé de l'ambassel de Suède, 91. La France sent -ses espérances remaitre, thid. Puntion des ministres ; leure siègles sont

brûlées, 92. Louis montre de la fermeté, 93. Masson n'eprouve aucune opposition à ses désirs , ibid. Tenue solennelle d'un lit de justice , 94. Réintégration de la magistrature, 95. Les politiques s'intéressent pen an sort des hommes restés fidèles aux principes de la délicatesse, 96. Plaintes contre le roi et ses ministres, 97. L'exaltation fait place à l'esprit d'indépendance , ibid. Encyclopédistes et économistes, 98. Mandemens populaires, 99. Émeute de Versailles, 100. L'incendie éclate dans les provinces, ibid, Affliction de Louis, 101. Son couronnement à Rheims, ibid. Le comte de Saint-Germain succède au maréchal de Muy au ministère, 102. Ordonnance du roi qui supprime la gendarmerie, ro3. Tous les membres de ce corps obtiennent le brevet de sous-lientenant de cavalerie. 104. Les mousquetaires sont sacrifiés , ibid. Regrets de la France sur cette suppression, ibid. Associé donné an ministre de la guerre, 105. Impôt des corvées supprimé, 106. Malesherbes donne sa démission, ibid. M.r de Cluny est nommé contrôleur-général, 107. Necker est mis à la tête des finances, 108. Ordounance qui abolit la peine de mort contre les déserteurs , ibid. Louis est animé du désir d'ajouter à ses connoissances , 100. Des nuages de tempêtes commencent à se former, ibid. Le roi perd de sa considération, 110. Voyage en France de l'empereur Joseph , ibid. et suiv. Éloge de ce monarque , 112. Sollicitudes du monarque sur les finances, ibid. Cause de l'établissement de la punition des coups de plat de sabre, 113 et 'sniv. Clameurs des troupes, 115, Les Américains se couvrent de gloire, ibid. Éclat scandaleux , 116. Duel du duc de Bourbon et du comte d'Artois, ibid. et suiv. Indépendance des États-Unis reconnue, 118. Les côtes sont mises sur un pied respectable de défense, ibid. Ouverture de la guerre, 119. Départ de l'escadre de Toulon, 120. Acquisition de la Martinique, 121. Siége de Pondichéry, 122. Loi donnée aux Anglais, ibid. Surcès des escadres

françaises sur l'Océan , 123. Les escadres anglaise et française en viennent aux mains, 124. Elles regagnent leurs postes respectifs, 125. Frédéric et Joseph II prennent les armes, ibid. Création des assemblées provinciales, 126. Le clergé s'écarte des vertus du sacerdoce . ibid. La noblesse travaille à sa propre ruine, ibid. et suiv. Le tiersétat ne veut plus connoître d'égal, 127. Joie dans Paris causée par l'arrivée de Voltaire, 128. Il expire étouffé sous ses lauriers . 129. Jean-Jacques retiré du tumulte, etc. ibid. La paix est rétablie en Allemagne. 130. Acte de sévérité de Louis, ibid. Le bonhenr et l'amour des Français sont les biens les plus chers an cœur du monarque, ibid. et suiv. Louis voit dans Necker l'homme qui pent seconder ses vues paternelles , 131. L'Espagne se déclare ennemie de l'Angleterre , ibid. Départ de l'escadre de Brest , 132. Le trouble et la crainte répandus parmi les Anglais, 130. Des chants guerriers retentissent en France, ibid. Rossemblemens formidables sur les côtes de l'Océan, 134. L'escadre ennemie rentre dans les ports de l'Angleterre, 135. Tristesse dans le royaume, ibid. Entreprise contre l'île de Jersey , ibid. Triomphes des Français en Afrique , 136. Succès de la compagnie anglaise dons les Indes , ibid. D'Estaing attaque et bat l'escadre anglaise, 137. Les Francais reparoissent à Saint-Domingue, ibid. Prospérité de la flotte française interrompue, 133. Arrivée de la flotte française dans le port de Brest, ibid. La marine française accroît sa rénutation. 130. Combats mémorables, ibid. et suiv. Pertes éprouvées par le commerce d'Angleterre. 141. Actions d'éclat de quelques corsaires, 142 et suiv. Anecdote mémorable, 143. Neutralité armée, 144. Despotisme des Anglais sur la mer, 145. Trait remarquable de générosité, ibid. Succès de la flotte anglaise, 146. Supériorité de la flotte française dans les Antilles, 147. Les deux flottes se combattent; l'avantage reste aux Français, ibid. Expédition pour la Martinique , 148. Crainte des Auglais , 149. Secours envoyés par la France aux Américains, ibid. L'amiral anglais est trompé dans ses conjectures . 150. Brillante perspective pour le comte de Rochambeau. 151. L'Angleterre déclare la guerre à la Hollande , ibid. et suiv. Le roi d'Angleterre excite par l'avidité , le zèle de ses suiets . 152 et suiv. Prise importante faite sur les Anglais, 155, Avantages des corsaires français, 154. Le directeur des finances écarte les personnes qui entravent sa marche, ibid. Le marquis de Castries et le marquis de Ségur sont appelés au ministère, 155. Regrets de l'Europe sur la mort du capitaine Cook, 156 et suiv. Entreprise hasardense, '157 et suiv. Grandenr des efforts des puissances belligérantes , 159. Crainte des Anglais d'une descente dans leur île , 160. Prise de Minorque , ibid. Avant-postes des Espagnols surpris , leurs ouvrages détruits . 161. Le corps de la marine est vivisié . ibid. Départ de la flotte française pour les Indes, 162. Des troupes débarquent au cap de Bonne-Espérance, 163. Entrée d'un convoi dans les ports de la Martinique, 164. La flotte anglaise échappe à la poursuite des Français, ibid. Prise de Tabago par les Français, 165. Les Anglais refusent le combat, ibid. Le comte de Grasse s'avance contre l'ennemi ; labataille reste indécise , 166. Siége et prise d'Yorck, 167. Saint-Eustache surpris se rend sans resistance, ibid. La marine française se distingue dans plusieurs rencontres particulières, 168. Publication du fameux Compte rendu, ibid. Progrès de l'esprit d'insubordination, 170. Démission de Necker, ibid. M. de Fleury lui succède, 171. Troubles dans le Brabant, ibid. Alégresse des Français causée par la naissance d'un Dauphin , ibid. Mort du comte de Maurenas, ibid.; de l'archevêque de Paris; éloge de ce dernier , 172. Les Français se joignent aux Espagno's pour le siège de Gibraltar, 173. Moyens imaginés pour se rendre maître de cette place, ibid. et suiv. Ils sont employés sans succès , 174. Les mers de l'Europe n'offrent auenn motif de consolation aux Français, 175. Réunion des flottes française et espagnole, ibid. Engagement des Anglais avec les flottes combinées, 176. L'Amérique est le principal objet de l'intérêt des autres parties du monde, ibid. Les troupes françaises et espagnoles se préparent pour l'exécution d'une grande entreprise ; 177. L'imprudence du comte de Grasse procure aux Anglais une victoire complète, 178. Débris de la flotte française conduits à Saint-Domingue, ibid. Plaintes des Français sur le général vaincu, 179. Précienx adoucissement à tant de désastres, ibid. Quatre combats signalent la campagne des Indes . 180. Disgraces de la marine française ailleurs que dans les Indes , 181. Tant de revers semblent produire une nouvelle énergie, 182. Les dons patriotiques se multiplient, ibid. Débats survenus à Gènes, 183. Les plaies de l'état s'enveniment , ibid. Voyage en France du prince de toutes les Russies , 184. Développement de forces redoutables , 185. Armistice entre les puissances belligérantes , ibid. Négociations terminées à Versailles , ibid. Règlement des intérêts des pnissances, 186 et suiv. Sonpcons de trahison de la part des ministres , 187. Louis jonit de la satisfaction de pouvoir se consa rer au bonheur de ses suiets, ibid. La révolution de l'Amérique offre un spectacle dangereux, 183. Troupes envoyées par la France à Tipoo, ibid. et suiv. Victoire remportée sur les Anglais dans les Indes, 190. L'ame de Louis puise dans le bonheur un nouveau degré de bonté, ibid. Les finances présentent un chaos impénétrable, 191. Nomination d'un chef du conseil royal des finances, 192. M. de Calonne est nommé contrôleur-général, ilvid. Promotion des maréchaux de France, 194. Troubles des Cévennes, 195. Dampmartin commandant de la ville d'Uzès, est chargé de ramener le calme, 196. Le succès de cette entreprise lui attire la confiance absolue du gouverneur de la province, et fixe sur lui l'attention de la cour, ibid. Spéculations du duc d'Orléans, 197. Triomphe du bailli de Suffren, 198. Éclat répandu sur les officiers-généraux arrivés de l'Amérique . 100. Un transport général égare toutes les têtes . ibid. et suiv. Louis n'en conçoit aucune crainte, 200. Les germes de l'insubordination fermentent par - tout, ibid. Camp d'évolutions dans les plaines de la Normandie . 201 et suiv. Le haut clergé oublie l'humilité que commande la religion chrétienne, 203. Dontes injurieux élevés sur la foi des grands seigneurs, ibid. Louis voit le respect et l'amour des Français diminuer à son égard , 204. Aventure indécente, ibid. Le cardinal de Rohan mis à la Bastille, 205. Procès du collier, ibid. La majesté du trône n'offre plus qu'un éclat incertain , 206. Inflexibilité du roi envers le cardinal de Rohan, ibid. Principes et caractère du roi. 208. Ordre du roi relatif à la découverte de Cook, 209. La Peyrouse est nommé chef de cette entreprise, ibid. Instruction du roi à cet officier, 210. Simplicité des goûts de Louis , 211. Le duc d'Orléans élève ses regards jusqu'au trône , ibid. Louis est atteint des traits de la calomnie . 212. Hypocrisie du duc d'Orléans, zèle de ses apologistes , 213 et suiv. Louis au milieu de ces agitations intestines , 214 et suiv. Il convoque une assemblée de notables , 215. Vive satisfaction des Français , ibid. Premières attaques , 217. La fermentation devient générale ; ibid. Distribution des motables en sept burcaux , 218. Tous les fonds du royaume sont soumis à la nouvelle taxe, ibid. Mnrmures des deux premiers ordres de l'état, 219. Bienveillance du roi , 220. L'esprit d'insubordination éclate parmi les notables, 221. Réputations usurpées, ibid. et suiv. Le roi ouvre la dernière séance, 224. Retour des notables dans leurs foyers , ibid. Actes de sagesse , 225. Résistance du parlement, ibid. Louis montre de la fermeté, 226. Translation du parlement à Troyes, 227. Il fait rappeler le parlement, 228. Séance royale, 229. ¡Le duc d'Orléans trahit le secret de ses complots , 230. La convocation des états-généraux demandée ; le roi s'y refuse , 231. Exil du duc d'Orléans , 232. Querelle entre la sour et les corps de magistrature , 234. Condescendance т. 5. 51

funeste de Louis, ibid. Les puissances étrangères méprisent les menaces de la France, 235. Le calme succède un instant à l'orage, 236. Désorganisation de l'arméc, ibid. et suiv. La gendarmerie devient l'objet des regrets muanimes, 238. L'orage éclate avec plus de violence, 239 et suiv. Le parlement déclaré en vacances, 241. Arrêt qui fixe ou mois de mai la convocation des états-généraux, 342. La France est inondée de pamphlets, ibid. L'indignation publique éclate sans réserve , 244. Eloignement du cardinal , du ministère , ibid, et suiv. Necker reprend l'administration des finances, 246. Seconde assemblée des notables, 247. Mort de Biron; éloge de ses talens et de ses vertus, 248. Quatre concur→ rens aspirent à l'honneur de le remplacer, 249. Education du Dauphin, 250. Suppression du conseil des sergens aux Gardes. 25:. Seconde assemblée des notables divisée en six bureaux , 252. Écrits incendiaires dénoncés, 254. Necker fait un usage malheureux de ses talens, 255. Désolation dans les classes inféricures du peuple, 256. Tentatives des chefs de la faction, ibid. Excès des attroupemens, 257 et suiv. Fermeté des Gardes-françaises, 258. Crise révolutionnaire hâtée par le monarque , 259. Étiquette détruite à la cour, ibid. Le duc d'Orléans reconnu chef des conspirateurs, 260. Fermentation des germes de l'anarchie, 261. Les talens et les lumières du hant clergé lui assurent une grande considération , 262. La noblesse ne peut plus offrir au monarque que des vœux sincères, 263. Plaies profondes de l'armée, ibid. Vues du parlement pour exercer sur le monarque une espèce de tutelle , 264. Progrès faueste de l'esprit de philosophisme , 265. L'energie de l'abbé Mauri subjugue la rage de la populace, 266. Le tiers-état occupé du soin de développer ses forces , 267. Toutes les classes attisent les flammes de la rebellion, 269. Les subordonnés remplissent les fonctions des emplois éminens, ibid. La populace laisse percer une férocité que la crainte seule enchaîne, 270. Discoureurs chers à la tourbe la plus dégradée , 271. Le royaume est dans le plus grand danger, 272. Plans pour sauver le roi et le trône, 273. Onverture des états-généraux, 274. Majesté du trône entourée d'une grande pompe, 275. La France menacée d'une entière submersion, 276. Epoque fixée de l'explosion des maux de la patrie, 277. Prédictions vérifiées par les événemens, 278. Conclusion. Tout annonce un prochain et inévitable écronlement, 281. Entrée en France de l'armée du roi de Prusse, 282. Elogo de Frédéric , ibid. Les Autrichiens s'avancent : l'Angleterre souffle l'incendie, 283. Préparatifs de l'Italie et de la Hollande. Manifeste du duc de Brunswick , ibid. La gloire des armées françaises est portée à son comble, 284. Napoléon paroît, et il fixe la victoire, 285. Une quatrième dynastie commence, ibid. Vains efforts des puissances étrangères, ibid. Bataille des trois Empereurs, 286. Bataille de Friedland . 200. Entrevue de l'empereur des Français et de l'empereur de toutes les Russies , ibid. Napoléon donne la paix à cent millions d'hommes. Nouveaux triomphes des Français , 292. Parallèle entre Napoléon et Charlemagne , 294.

Louvois pose les bases de Hábel des Invalides, t. Ill, p. 478. Il parcourt la Hollande, épuise les magasins de vivres, d'armes, etc. 439. Il pourvoit à la subsistance des armées, 485. Il excite l'indignation générale, t. IV, p. 10. Deux conquêtes sont duse à ses soins, 36. Il demande soitante millions, 31. Son ardeur pour la persécution des protestans, 47. Il s'acquiert des titres d'estime et de gloire, par sa fermété, 50. Il propose l'incendée de Trèves. Son conseil est régété, 77. Sa mort, 78.

LUTHER chef de la réforme, t. II, p. 355. Ses démêlés avec Léon X, 358 et suiv. Son mariage, 359. Ses mœurs et son caractère, 360.

LUXEMBOURO, (le prince de) mêne les armées à la victoire, t. 111, p. 485. Louis le nomme son lieutenant dans la conquête de la Franche-Comté, 456. Il est nommé maréchal de France, t. 1V, p. g. 11 convre l'Alsace, 13. Et faitlever le siège de Charleroi, 156 dand est pris d'assaut par les troupes sous ses ordres, 2t. Il remporte une victoire sur la prince d'Orange, 22. Il gagne la bataille de Fleurus, 63. Il forme le siège de Luxembourg ; 74. Il soutient en Flandre la gloire des armes françaises, 74. Victoire remportes sur les Hollandais, 79. Il bat le prince d'Orange, 83. Il remporte sir lui une victoire coniplète, 83. Sa perte répand un deuil général, 36.

LUXEMBOURG (le chevalier de) introduit des minitions de guerre dans Lille, t. IV, p. 161.

#### M

MAESTRICHT (siège de) par les alliés, t. IV, p. 13.

MAHOMET II se rend maître de Constantinople, t. II,
p. 204.

Maillesois (le comte de) soumet les Corses, it IV, p. 297. Il sevance au secours des assigées, 378. Son répiél et sou exil, 320. Il regoit le commandement de l'armée d'Italie, 348. Sa justification sur l'attentat qu'on lui réproche, 419.

MAINTENON (madame de) s'intéresse aux protestans, t.IV, p. 49. Son mariage avec Éculis XIV, 51. Elle plaide la cause du roi Jacques, 65. Elle propose le cardinal do Janson pour premier ministre, 150. Sá mort, 240.

Maires du palais. Leur élévation rapide, t.I, p. 64 et suiv. Discussions auxquelles leur charge a donné lieu, 81.

MALPLAQUET (bataille de) perdue par les Français, t. IV, p. 168.

MARFÉE (batallie de), gagnée par les révoltes, t. III, p. 304.

Marie de Bourgogne épouse Maximilien , t. II, p. 268. Ellé place dans son ennemi une imprudente confiance, 269. Marie Stuart donne de l'ombrage à Catherine, t. II,

p. 494. Depart de cette princesse pour l'Écossé. Ses adieux touchans à la France, 495.

Marignan (bataille de), t. II, p. 351.

Marillac meurt victime de la vengeance de Alchelieu, t. III, p. 260. MARLBOROUGH pénètre dans la Flandre, t. IV, p. 140. Il assiège Lille, 158. Il fait des blessurés profondes à la France, 167. Sa disgrace, 185 et suiv.

MARSILLAC. Sa belle réponse en refusant le gouvernement du Berry, t. III, p. 481. Il est blessé au passage du Rhin, 487.

MARSIN (le marcchal de) sert de guide à l'inexpérience du duc d'Orléans, t. IV, p. 144. Il est blessé mortellement, 145.

MARTEL (le marquis de ) dicte des lois anx Algériens, f. III, p. 469.

MARTINET perfectionné les manœuvres de l'infanterie, f. III, p. 436.

MAUPROU (le chanceller) se charge de combattre les parlemens, t. ∇, p. 60.

MAUPERTUY (bataille de), t. II, p. 76.

MAURI. Eloge de ses talens et de son courage; t. V; p. 266.

MAYENCE (siege de), t. IV, p. 65.

Maxishis se rend maitre de Brouage, t. M, p. le: ñ êsvance contre les Bourbon, 35. Nommé lieuténait-général, 55. li assemble son armée, 72. Il est cómplètement battu, 73. Il lève des troupes, 75. Il prend Pontoise; 76. Il est battu par Henri IV, 1-ou. Il soupire appès as fibertés, 123. Il est accuelli du roi, 1642. Nommé marcèni de France, 124. Il accourt avec les principair membres de la ligue; 134. Il reçoit une blesure mortellé, 430.

Mataux cherche à maintenir son pouvoir, t. M, p. 3(c). Il attribue les maux de la guerre à l'ambition de sòn prodecesseur, 355. Il cherche à saisfaire ses vengeances personnelles, 356. Il negligo les armées, thèil. Il laisies et former un orage dans l'intérieur du royaume, 367. Il mande aux Palais-royal plusieurs membres du parlement; 37.1 fait saiur les pamphlets qui circadent dans Paris; 37.2. Il se montre à la tête des frondeurs, 376. Il féait rique d'être uné, 378. Il passo de la crainte à la com-

fance, 331. Ses succis Tenivrent de vanité, 333. Il s'iloigne de la cour, 335. Il entre à Politièrs avec ezieze mille
hommes, 402. Arrêt du parlement contre lui. Sa êtéc est
mise à prix, 403. Son départ de Paris, 410. Il y rentre
triomphant, 414. Son ascendait sur lesprit du rois, 415.
Son attention à tenir éloignés du monarque les hommes
éclairés, 416. La France est à ses piels, 420. Les succès
ées armées rehaussent l'éclat de son triomphe, 423. Son
caractère, 426. Il vout s'approprier l'houneur de la baraille des Dunes, 431.

MELLEARE (Ia) soutient avec honneur la guerre en Flandre, t. III , p. 293. Il gyme la betaille de Farmes, thid. Il s'avance en Flaudre, 304. Il commande dans le Roussillon , 3:3. Il reçoit des témoignages d'amitié du roi , 334. Il est chargé de rameure le calme dans Paris , 375. Il se prononce en faveur de la cour, 376.

Mélancthon se met au nombre des sectateurs de Luther, t. 11, p. 359.

MERCEUR (le duc de) méconnoît l'autorité du roi, t. III, p. 88. Il persévère dans sa révolte, 125. Il s'échappe de Saint-Germain, 283.

MERLES. Il se rend maître de Mende , t. III , p. 24.

Ménovingiens. Leur décadence. Chute de la première dynastie, t. I, p. 58 et suiv.

Ménu nommé colonel-général des Snisses , t. II , p. 553.

METZ (siége de) formé par Charles-Quint.

Minart (le président de) assassiné, t. II, p. 477. Missans, Sa réponse au prince de Condé, t. III, p. 391.

Moné (Mathien), magistrat, brille sans le moindre nuage, t. III, p. 376.

Molé, président du parlement. Sa réponse à Mousieur, t. III, p. 396.

Molière (éloge de), t. III, p. 455 et suiv.

Mons (siège de), formé par Luxembourg, t. IV, p. 74-Montaions ressent les effets de la munificence de Henri IV,

t. III, p. 166.

MONTCALM (le marquis de) déploie les talens d'un militaire du premier ordre, t. 1V, p. 413.

MONTCLAR investit Philisbourg , t. IV , p. 56.

MONTCONTOUR (bataille de), t. II, p. 526.

MONTESQUIOU. Il se signale par une action hardie, t. IV, p. 181. On lui attribue le plan de la journée de Denain, 192.

Montesquiou porte la clarté dans le dédale de la législation, t. IV, p. 398.

MONTETNARD obtient le porte-femille de la guerre, t. V, p. 61. Il donne sa démission et s'éloigue de Versailles, 72. Il est exilé, 92.

Montgomméri se jette dans le Languedoc, t. II, p. 528. Néchappe au carnage de la St. Barthélemi, 54t. Il a la tête tranchée, t. III, p. 2.

Montioni (le maréchal de) marche en Berry, t. III, p. 212. Il se rend maître du Nivernois, ilid.

Monttuc assiégé dans Sienne, fait une longue résistance; t. II, p. 450.

MONTMÉLIAN assiègé et pris par Catinat, t. IV, p. 79.
BIONTMORENCI (maréchal de), t. II, p. 405.

MONTMORENCI (les), premiers gensilshommes français, t. II, p. 468. Humiliation essuyée par l'un d'eux (le connétable), 475. Il hésité hixer son choix, 489. Il meurt glorieusement, 515.

MONTMORENCE. Il reprend le Languedoc sur le duc de Joyeuse, t. III, p. 97. Il reçoit l'épie de counétable , 125. Victoire qu'il remporte sur les rebelles , 235. Non-veaux succès, 240. Il reconnoit l'abime où il s'est plongé , 262. Héroisme du désepajr , 163. Il rend les armes , 264. San arrêt de condamnation , 265. Il cliexions politiques sur sa mort , 266. Sa fermeté , 268.

MONTPENSIER (duc de) fait prisonnier, t. II, p. 557.
MONTPENSIER (duchesse de). Sa vengeance, t. III, p. 554.

Elle reçoit la visite de Henri IV , 115.

MONTREAU (siège de), t. II, p. 190.

MONTREVEL fait maréchal de France, t. IV , p. 125. li marche contre les révoltés , 133.

Morel, assassin de Madame, obtiqut sa grace du roi, t. III, p. 476.

MORNAI montre son penchant à l'insubordination, t. III, p. 201. Sa belle réponse à Louis XIII, 229.

MOTRE-HOUDANGQUET (maréchal de la) fait lever le siège de Vlix et de Mirabèle, t. III., p. 335. Son arrestation et son jugement, 349. Il est rendu à la liberté, 350. Il se montre à la tête des frondeurs, 376. Il est assiégé dans Barcelone, 413.

MOTHE-PIQUET (le comte de la) obtient des avantages importans, t. V, p. 123.

Mcr (le chevalier de) est nommé ministre de la guerre, t. V, p. 89. Il relève le courage du roi, 101. Sa mort, 102.

# N ·

NAMUR (siége de ) dirigé par Vauban, t. IV, p. 79. Deuxième siége formé par le maréchal de Saxe, 366.

NANCY (siége de) formé par Charles, t. II, p. 264.

NANCY (siége de) par Louis XIII, t. III, p. 271.

Nantes (révocation de l'édit de.), t. IV, p. 46.

NAVAILLES nommé maréchal, t. IV, p. 9. Il bat le comte de Monterai, 20. Puicerda se rend à ses armes, 21. Son exil, 233. Son second exil, 247.

NECKER Remarques politiques à son égard, t. V., p. 108. Il extre soul le contrôle est min à la bête des finances, siéd. Il extre soul le contrôle égérdral, s.13. Son esprit systématique le domine toujours, 125. Sa démission, 170. Il rentre à fa.tête de l'administration des finances, 246. Sa résolution de mettre le roi entre les bras du pesuple, 247. Usage malleureux qu'il fait de set talens, 125.

NEMOURS (duc de) immolé par Louis XI, t. II, p. 2224

Nemours (traité de), t. III, p. 30.

Nemours (duc de) se montre à la tête des frondeurs, t. III; p. 376. Il est trompé dans son attente, 401.

NESME premier président, s'éloigne des affaires, t. IV, p. 219.
NESMOND (chef d'escadre) enlève trois vaisseaux aux Anglais, t. IV, p. 104.

NEVERS (duc de) ambassadeur à Rome, t. III, p. 107. II s'oppose au mariage de Henri IV avec Marie de Médicis 3 p. 151.

Nivernois (le duc de) négocie la paix à Londres, t. IV à page 25.

NOMILES (le den de) porte des secours à Candie, t. III, p. 469. Louis XIVI en nomme son lieutenant dans la couquête de la Franche-Comté, t. III, p. 496. Il attaque l'Espagne, t. IV, p. 67. Il pénhêtre daus l'Arragon, 76. Nommé maréchal de France, 37. Il s'empare de Rouks, psi. Prise de Gironne, 95. Il saccombe sous le poids de ses travaux, 98. Sen nouvelles conquêtes en Espagne, 153. Il contraint les Anglais à se rembarquer, 179. Ses succès en Italie, 288.

Note (prince), t. II, p. 110.

NORMANDS. Leurs goûts, leur caractère et leurs mœurs, t. 1, p. 185 et suiv. Ils reprennent les armes, 213. Ils attaquent Paris, ibid.

Nove (la). Sa mort et son éloge, t. III, p. 91. Novion (président), son discours à Monsieur, t. III, p. 394.

0

O (marquis d'), gouverneur de Paris, t. III, p. 114.
OLIVIER, garde-des-speaux, disgracié, t. II, pag. 441. Sa mort. 481.

OLIVIER (Séraphin) met un terme à l'indécision du pape, t. III, p. 121.

ORLÉANS ( siége d' ), t. II , p. 503.

ORLEANS (duc d') fait des conquêtes dans la Flandre, t. III;

p. 354. Il est envoyé par Mazarin à la chambre des comptes, 371. Il se prononce en faveur de la cour, 376. Il fait des prodiges de valeur , t. IV , p. 146. Siège et prise de Lérida, 152. Tortose se rend à ses armes, 165. Son ambition, 175. Soupçons élevés contre lui à l'égard de la mort du duc de Berri, 203. Il demande la régence au parlement, 218. Son éloge, son portrait, 220. Son penchant à la vertu cède à l'artifice employé contre lui, 221 et suiv. Reproches mérités sur le dérèglement de ses mœurs, 221. Droit de remontrances qu'il rend au parlement , 223. Devenu régent, il crée sept conseils pour l'administration générale, ibid. Son impartialité dans le choix des fonctionnaires, ibid. Il excite l'indignation publique, 226. Sa foiblesse et son insouciance, 233. Il est soupconné d'être l'auteur d'une conjuration, 238. Sa générosité envers les coupables, 239. Sa répugnance pour la guerre, 242. Il ramène les esprits par la persuasion , 244. Le parlement est pnni de sa résistance, 251. Foiblesse de son caractère, 255. Il rend au roi devenu majenr l'hommage de premier sujet . 260. Il est éloigné des affaires par son abjecte créature . 261. Il est nommé premier ministre . 263. Sa mort . ibid. Regrets donnés à sa mémoire . 264.

ORLÉANS (le duc d'). Sa présence à l'armée excite les murmures du soldat, t. V, p. 134. Il élève jusqu'au trône ses regards ambitienx, 213. Le secret de ses complots est dévoilé, 230. Le roi annonce son exil, 232. Il se couvre d'un masque d'hypocrisie, 256. Il s'abuse sur le sort qui attend un chef de parti, 60,

OSSAT (d'). Sa lettre à Henri IV , t. III , p. 121. OSTROGOTS. Se préparent à fonder le royaume d'Italie, t. I. pag. 12.

OTHON refuse la couronne impériale, t. I, p. 222. OTHON II (empereur ) prétend accabler le roi de France 4 t. I, p. 233.

PAOLI est proclamé général par les Corses, t. V. p. 47. PARALLÈLE entre les Francs et les Gaulois, t. I, p. 44 cf suivantes.

PARLEMENT. Dans lequel les évêques prononcent la déchéance de l'empereur , t. I , p. 181.

PARME (comte de ) dégradé de noblesse, t. III, p. 221. PARME (bataille de) gagnée par les Français, t. IV, p. 286

PASCAL. Son génie transcendant, L III, p. 341.

PATEY (bataille de) t. II , p. 178.

PAUL III (pape), médiateur entre François et Charles-Quint, t. II, p. 406.

PAVIE (bataille de), t. II, p. 377.

PAVIE (traité de), t. III, p. 2224 Peines employées pour reconnoître les coupables, t. I,

p. 151 et suiv. Pentrièvre (le duc de) élevé à la dignité d'amiral de

France , t. IV , p. 293. PEPIN. Il est élevé à la charge de maire du palais, t. I, p. 77. Il s'attire les bénédictions du peuple, ibid. Sa puissance

est affermie . 78 et suiv. Son portrait , sa mort , 80. Ses fils lui succèdent dans la charge de maire du palais, ibid.

Le respect qu'inspiroit sa mémoire disparoît entiérement, 82. PEPIN (fils de Charles-Martel) prend le titro de duc do Neustrie , t. I , p. 94. Il met fin à l'interrègne , et décore Childéric III des ornemens royaux, 95. Il jette son neveu Drogon dans un monastère , 96. Il investit le clergé d'une excessive puissance, 101 et suiv. Il se fait sacrer roi de France, 103. Il supprime la charge de maire du palais, ibid. Il se présente comme pénitent au tribunal d'Etienne II, 106. Trait remarquable de courage. Paroles de lui à cetto occasion . 107. Il voit venir le pape en personne implorer son secours , 108 et suiv. Il passe deux fois les Alpes, 111. Il marche à la tête d'une armée formidable , 112. Il recoit des ambassadeurs de l'empereur Constantin , 113. Il bat les Saxons, les Esclavons, chasse les Sarrazins, etc., 114. Il commet un acte de cruauté, ibid. Il meurt après avoir fait le partage de ses états entre ses deux fils, ibid. et suiv.

Perin (fils de Charlemagne) conspire contre son pere. Sa punition, t. I, p. 132.

Program (entrevue de), où une trève est signée, t. II; p. 259.

Perrouse (la) est nommé chef d'une honorable expédition, t. V, p. 209.

Pis IV révoque sa bulle d'excommunication, t. II, p. 503. Pis V adresse une bulle au roi pour étousser l'hérésie, t. II, p. 521.

Pilles (de) assiégé dans Saint-Jean-d'Angély, t. II, p. 526. Sa résolution désespérée, 527.

PHARAMOND et ses successeurs, t. 1, p. 9.

PHILIBERT (Emmanuel), duc de Savoie, assiége Saint-Quentin, t. II, p. 456.

PHILIPPE Ler est un roi foible. Ses mœurs sont dépravées, t. I. p. 307. Origine de la rivalité de la France et de l'Angleterre, ibid-Robert aspire à prendre rang parmi les têtes couronnées, 308. Guillaume, dit le Conquérant, couronné dans Londres. Il envoie un défi à Harold son rival , 310-Bataille entre Philippe et les Anglais, 311. Philippe et Guillaume se surveillent avec inquiétude, ibid. Guillaume s'empare de Paris, 313. Philippe épouse Bertrade, femme de Foulgues son vassal, 3:5. Murmures qui éclatent à cette occasion , 316. Il est l'objet du mépris général , ibid. Cucupierre, gentilhomme picard, forme la résolution de délivrer la Terre Sainte, 318. Grégoire VII le juge capable d'exécuter ce projet , 319. Concile de Clermont , 320. Philippe est excommunié, 321. Guerre des croisés résolue, 322 et suiv. Les croisés partent au nombre de quatre-vingts mille . 323. Lenr arrivée à Constantinople . 324. Lenr superstition , ibid. Ils sont punis de leurs excès , 325. Nouvelle expédition des croisés, ibid. Ils obtiennent une réception favorable d'Alexis, empereur de Constantinople, 326.

Caute de la haine qui s'établit entre les croisés et les habitans de Constantinople, 329 et suiv. Les piéges d'Alesis deviennent funestes aux croisés, 33-9. Siége de Jérusalem, 330. Pries de cette ville, 33r. Godefroi, chef des croisés, est revêtte de la puissance souveraine, 33z. Eloge de la conduite de Philippe dans cette circonstance, iléal. Piéges qu'il tend aux grands seigneurs, 333 et suiv. Il prépar de son fils un règne heureux, 336. Il fait secrer Louis et se l'associe, iléal. Son genre de vie hàto le terme de ses jours, 338.

PHILIPPE AUGUSTE succède à Louis-le-Jenne, t. I, p. 384. Son mariage avec Isabelle , ibid. Il tient seul les rênes du gouvernement , 385'et suiv. Trait d'injustice de ce prince , 387 et suiv. Il met à profit les avantages qu'il doit à son prédécesseur, ibid. et suiv. Ressources qui concourent à remplir le trésor royal , 391 et suiv. Un orage se forme en Orient , 392. Défaite de l'armée des croisés , 393. Lnsignan fait prisonnier par les Sarrasins , ibid. Jérusalem prise , ibid. et suiv. Saladin. Son courage, et sa magnanimité envers ses ennemis, 394. Philippe s'engage dans une troisième croisade, 395. Signes des croisés, 396. Barberousse et . Richard, chefs les plus renommés des croisés, 397. Unique circonstance qui réunit sous le même étendard, pour la même cause, un roi de France et un roi d'Angleterre, ibid. Siége d'Acre , 398. Jérusalem demande à capituler , 399. Nouvelles démarches de Philippe contre les grands vassaux . 400. Fanatisme porté au plus haut degré. 401 et suiv-Retour de Richard en Europe , 402. Il est chargé de fers. par Léopold , 403. Philippe s'empare de la Normandie , ibid. Il redoute Richard , 404. Il en vient aux mains avec lui , 405. Il tombe dans une embuscade , ibid. Trait de sévérité de Richard, 406. Finances épuisées, ibid. Philippe est débarrassé de son rival , 407. La scène politique change en Europe . 408 et suiv. La politique du monarque s'accorde avec l'imprévoyance des grands seigneurs 408 et suiv. La Normandie réunie à la couronne, 410. Conquêtes de Phi-

lippe, ibid. Il frappe un coup décisif, 411. Nouvelle croisade, ibid. et suiv. Boniface chef des croisés, 412. Constantinople devient la capitale de l'empire Latin , 4:3. Raymond accusé devant le saint siège, 414 et suiv. Atrocités révoltantes , 416. Le comte de Toulouse dépouillé de ses états . ibid. et suiv. Démarche imprudente de Philippe, 417. Le roi Jean se reconnoît vassal de la cour de Rome, 418. Défaite de Philippe , 419. Il répare ses revers , ibid. Bataille de Bouvines , 420. Philippe recoit le titre d'Auguste , 421. Acte de cruauté qui tourne à la honte de Philippe, 422. Réflexions sur l'armement des troupes, 423. Philippe hâte l'accroisssement de l'autorité royale, 424 et suiv. Il vivifie le pouvoir législatif, 425. Création des baillis royanx, 426. Etablissement d'un code judiciaire, ibid. Cause des progrès de Philippe , 427. Déposition de Jean-Sans-Terre , 428. Philippe voit son projet accompli, ibid. Il est excommunié, 429. Louis est couronné à Londres, ibid. Il est assiégé dans sa capitale, ibid. Action remarquable de Philippe, 430. Sa mort , ibid.

PHILIPPE III, surnommé le Hardi, termine la croisade, t. I., p. 456. Révolution attribuée aux croisades, ibid. et suiv. Origine des chevaliers errans, 49. Institution des frères d'armes, 438. Trait qui peint le caractère de Philippe, 439. Massacre des Français, 501. Philippe crée la charge d'aniral de France, 502. Il fonde l'Université de Montpellier, 503. Il marche contre le roi d'Arragon, ibid.

Philippe-La-Bit, 1 on caractère, 1, II, p. 2. Guerre contre l'Angletere, Mid. Edourat djourné à le cour de spiri, ibid. Guerre de Plandre, 3. L'armée sauvée par Châtillon, ibid. Journée de Mons-en-Puelle, 4. Querelle-satre Philippe et Romiface VIII, 4 et suis. Médicion de Ferdinand IV, 5. Etablissement de l'aunée jubilaire, 6. Le pape franchit toutes les bornes, 7. Bernade sartéés, 8. Boniface excommunie le roi, ibid. Boniface est rendu à la liberté, 9. Influence du règue de Philippe sur la constitution du royaumé, 1 de l'autone de auditiement, 11. Crédation de nous-

velles pairies, 12. Il favorise les usurpations des suzerains anhalternes . ibid. Création des états-généraux . 13. Protestation des prélats , 14. Le comte d'Artois orateur de la noblesse, 15. Réponse du tiers-état, ibid. Les gens de loi ont une nouvelle existence, 16. Le parlement déclaré sédentaire à Paris, ibid. Besoin d'accroître la considération de la magistrature, 17. Le parlement investit les rois de France du pouvoir législatif, 18. Création de nouveaux tribunaux, 10. La France prend de l'accroissement, ibid. Altération des monnoies, 20. Le peuple se soulève, ibid. Loi qui défend aux ecclésiastiques d'acquérir aucune terre , 22. Le parlement accorde souvent des subsides , 22. Catastrophe qui pronve l'accroissement de la tyrannie, ibid. Bertrand Got placé sur le trône de St. Pierre sous le nom de Clément V, 23.Condamnation des bulles de Boniface VIII. Abolition des Templiers, 24. Leur arrestation, 25. Un concile se rassemble à Vienne, ibid. Discours de Jacques Mollay, grandmaître des Templiers, 26. Son supplice, 27. Partage des biens des Templiers, ibid. Lois somptuaires, 29. Clément veut ramener le zèle des croisades, 30. Fondation du collége de Navarre, et d'une école de chirurgie, 31. Privello de Padoue, inventeur du papier, 32. Bataille navale, ibid. Mystères joués sur le théâtre, ibid. Tous les maux planent sur la France, 33. Conduite remarquable des princes, ibid. Le respect fait place à la crainte, 34. Mort de Philippe,

PRILIPPE, comte de Poitiers, prend le titre de régent du royaume, t. II, p. 38. Il est sacré à Rheims, ibid.

PRILIPPE V, dit le Long, convoque les état-généraux, t. II, p. 39. L'assemblée prête serment à Philippe, tiéd. Sa modération. sur le trône, 40. Il multiplie les anoblis, tiéd. Il vend les charges de jage, 41. Il ôte aux évêques le droit d'assister aux séences du parlement, tiéd. Il leve des déclimes, tiéd. Il fait enlever toutes les monnoles particulières, tiéd. Dèserme les bourgeois, 42. Fait des lois pour prévenir le démembrement du royaume, tiéd. Etablissement d'une seule monnoie, ibid. Les juifs protégés, 43. Impôt général établi, ibid. Mécontentement général, 44.

PHILIPPE VI., dit de Valois, est couronné à Rheims, t. II. p. 50. Il marche contre les Flamands, ibid. Ses succès. 51. Son ingratitude envers ses partisans, 52. Bataille navale gagnée par les Anglais, 54. Siége de Tournai, ibid. Invention de la poudre à canon, attribuée à Bacon, anglais, ibid. Acte de cruauté qui rallume le flambeau de la guerre, 55. Edouard prend le titre de roi de France, ibid. Philippe l'attagne et est mis en déroute. 56. Sière de Calais, 57. Sa résistance, 58. Dévouement du gouverneur de la ville, ibid. Edouard se bat corps à corps avec Ribaumont, 59. Victorieux, il traite généreusement son adversaire, 60. La peste ravage la France, ibid. Ruine totale du système féodal , ibid . Combats judiciaires . 61. Entreprises du parlement arrêtées , ibid. Ordonnance pour remettre les monnoies sur l'ancien pied, 62. Le roi se montre sévère justicier, ibid. Il met en fermes toutes les places de juges, 63. Etablissement de la gabelle, ibid. La fortune paroit un instant sourire à la France, ibid. Décision par laquelle l'héritier de la couronne prendroit le titre de Dauphin , 64. Philippe s'annonce le protecteur des arts et des sciences. Priviléges accordés à l'Université, 65. Inclination de Philippe an despotisme, ibid. Progrès de la monarchie absolue, ibid.

PHILIPPE-LE-BEAU fait hommage de ses pairies à Louis XII, t. II, p. 314.

PHILIPPE II succède à Charles-Quint au royaume d'Espagne, t. II, p. 456. Il cherche à faire déclarer reine, l'infante sa fille, t. III, p. 101.

PHILISBOURG (siège de) par le prince Charles de Lorraine, t. IV, p. 14.

Philisbourg (siège de) formé par le baron d'Asfeld, t. IV, p. 286.

POINTIS (chef d'escadre) rentre triomphant à Brest, t IV ; p. 104. Pompone dirige les opérations du cabinet de Louis XIV, t. III, p. 485. Sa disgrace, son exil, t. IV, p. 25. Pondichéry (siège de) formé par les Anglais, t. V, p. 18. Plétrau (le comte de) veut s'introduire dans Dantzig. II est tué, t. IV, p. 281.

Prastin (le maréchal de) prend Rhétel, t. III, p. 3924 Témoignage flatteur qu'il reçoit de Louis XIV, 483. Prasus. Il retient et disperse dans l'Empire, deux cents mille prisonniers francs, t. I, p. 5a.

Puy - Laurens se voit trompé dans son attente, t. III, p. 273. Son arrestation. Sa mort, 274.

ς

QUESNOY (siége du). Raoul monte le premier à l'assaut, t. II, p. 270.

R

RAINFROI devient maire du palais , t. I., p. 83. RANAGAIRE veut résister à Clovis , t. I. p. 27 et suiv. RAOUL achète les suffrages des grands seigneurs, t. I., p. 224; Sa mort, ibid.

RAPIN a la tête tranchée par ordre du parlement, t. II, p. 520.

RAVAILLAC assassin de Henri IV, t. III, p. 93.

RAVENNE (bataille de), t. II, p. 336.

RAYMOND VI accusé devant le saint-siège, t. I., p. 419.

RENAUDIE périt les armes à la main, t. II, p. 480. RENTI (victoire de) remportée par Henri II, t. II, p. <u>451.</u> RETZ (le cardinal de) montre une ambition démesurée,

t. III, p. 402. Il a recours à la ruse pour tromper le peuple, 407. Il vient à la cour, 411. Son arrestation et son entrée à la Bastille, 412.

RHEINSFELD (journées de), t. III, p. 287.
RHODES (siége de), à jamais mémorable, t. II, p. 274.
RICHARD. Voyez Philippe-Auguste, t. I, p. 402.
RICHARD II roi d'Angleterre, t. II, p. 143.

т. 5.

RICHELIEU. Il est rappelé de son exil, t. III, p. 225. Il est placé dans le ministère, 233. Son caractère se développe, 234. Conjuration qu'il découvre , 237. Il excite la malveillance contre lui , 240. La ruse est son arme favorite , 241. Il médite la destruction de la puissance des calvinistes , ibid. Il prend la Rochelle , 244. Il est nommé généralissime , 249. Il triomphe des intrigues de ses ennemis, 253. Sa vengeance, 255. Conjuration contre lui, 257. Il rassemble les grands jours , 271. Traité d'alliance conclu avec les Hollandais , 275. Il échappe au plus grand des périls , 282. Il recherche la faveur du peuple, 283. Chagrin causé par la mort du père Joseph, 288. Il veut faire épouser sa nièce à un prince de Lorraine , 291. Manifeste contre lui , 302. Il ensanglante ses succès , 3o3. Respect que l'on a pour sa personne, 324. Sa résignation et sa fermeté, ibid. Il mande les ministres, 325. Il tourne ses pensées sur lui-même, ibid. Sa mort. 326. Réflexions sur sa conduite politique. 327 et suiv. La cause de ses succès , 328 et suiv. Son audace raisonnée , 330. Son machiavélisme , 331. Ses bienfaits , ibid. Son avidité pour tous les genres de réputation , 332. Il règne après sa mort. 334.

RICHELIEU (le duc de) donne un avis important, t. IV, p. 336. Il reçoit le commandement de toute la partie méridionale du royaume, 408. Il traverse la France en triomphe, 413. Il fond sur l'electeur de Hanovre, 420.

RICHEMONT accepte l'épée de connétable, t. II, p. 170. ROBERT couronné à Rheims, t. I, p. 223.

ROSERT COURDING & Ancient, P. 1, P. 123.

ROSERT SACTÉ À OFIGIEN. FOYST HEUGES-Capet, s. I. I. p. 126, et suiv. II charge Albon d'une commission délicate suprès du saint-siége, 273. Grégoire V pronnonce le divorce du roi de France, 274. Le prince brave les foudres du pontifie, side. Il soutient tes résolutions, 275. Sa foljàses lu lifat accepter le divorce, idid. Il flepuse la fille du comte d'Arles, 276. Désordres de la nouvelle cour, idid. Il génit sur les manx de l'état, 277. Il donne aux plaids royaux. ma appared imposant, 278. Les grands le nomment arbitre aux plaids royaux.

de leurs différens , 275. Le clergé continue ses efforis pour rehausser l'éclat de la couronne, 280. Senadale causé par la conduite des eccleissatiques, 281. Les rois de France accusés des divisions entre la noblesse et le clergé, 381. Censures et excommunications, 282. Robert donne des prœuves excessives de dévotion, 283. Il prend les armes, 384. Il sait décorer Hugnes du titre et des honneurs et et on, idited. Il est bravé par le comte de Chartres, 285. Il refuse l'empire et le royaume d'Italie, 286. La couronne et déclarée appartenir à l'ainé des fisi du monarque, 287. Il marche contre ses fils rebelles, 288. Sa mort causée par le chagtin, 289. Réfléxions intéressantes une ceptine, diéd.

ROCHAMBEAU (le comte de ) voit développer à ses regards une brillante perspective, t. V, p. 151.

ROCHEFORT (le connte de) commet une faute grave, t. III, p. 492. Il commande le ban et l'arrière-ban, 496. Il s'empare de Hui, t. IV, p. 8. Il est nommé maréchal de France, 9. Il se rend maître de plusieurs places, 13.

ROCHEFOUCAULT (cardinal de la ) a l'exercice de l'autorité ; t. III, p. 282.

ROCHEFOUCAULT (Charles de la). Sa réponse à Henri III, t. III, p. 410. Sa retraite à Danville, 410.

ROCHELLE (siége de la), t. II, p. 554-

Rocroi (siège de) formé par les Espagnols, t. III, p. 345. Rocroi (siège de), t. III, p. 419.

ROMAN (duc de). Sa prépondérance, t. III., p. 228. Il se couvre de gloire au siège de Montauban, 230. Il a à combattre Condé et Montmoreni, 246. Il s'éloigne de la France, 248. Il bat Serbelon dans la Valteline, 276. D'ésia les Espagnols, 277. Il périt au siège de Rheinsfeld, 287.

les Espagnols, 277. Il périt au siège de Rheinsfeld, 287.
ROHAN (chevalier de), chef d'une conjuration, t. IV, p. 3.
Sa condamnation, son supplice, 4.

Rois fainéans. Remarques à leur sujet , t. I, p. 74 et suiv.
ROMAINS. Ils cherchent les Francs , t. I, p. 6. Les conquêtes de
César qu'ils conservent, 10.

RONCEVAUX (bataille de). Voyez Charlemagne, t. I, p. 127.

ROQUETTE (journée de la). Les Français victorieux, t. III, p. 418.

ROSBACH (la journée de) flétrit l'honneur des armes françaises, t. IV, p. 422.

ROSEN. Il est fait maréchal de France, t. IV, p. 125.
ROSEN chargé d'une commission auprès de Henri III, t. III,
pag. 31.

ROTROU inscrit parmi les poètes tragiques, t. III, p. 339. ROUEN (siége de) fait par Henri IV, t. III, p. 184. RUVIGNI (le comte de) porte les armes contre sa patrie et

son bienfaiteur, t. IV, p. 147.

### S

SAINT-ANDRÉ (le maréchal de) Sa mort, t. II, p. 401. II étôit le favori de Henri II, t. II, p. 411.
SAINT-AUBIN (bataille de), funeste aux révoltés, t. II, p. 289.

SAINT BARTHÉLEMI (massacre de la), t. II, p. 531.

SAINT-CRAUMONT nommé lieutenant-général, t. III., p. 271.

SAINT-GRAMAIN (le comte de) donne la démission de ses
emplois, et passe au service de Danemenke, t. V. p. 4.

Il est nommé ministre des finances, roz. Il trompe l'attente de ses partisans, rod. Il établit la punition des coups
de plat de sabre, r. 15. Sa chute, 115.

SAINT-PAUL veut se créer une souveraineté, t. II, p. 56.

SAINT-PAUL disperse l'escorte d'une flotte marchande, t. IV,
p. 131.

SAINT-PREUIL demande la vie de Montmorenci, t. III, p. 267. Il est condamné au supplice, 305.

Saint-Priest (le comte de) trace le tableau des maux qu'enfanteroient les états-généraux, t. V, p. 250.

SAINT-QUENTIN (siège de), t. II, p. 456.

Saladin. Ses liaisons avec la reine Eléonore, t. II, p. 364. Samon, simple marchand de vin, élevé au trône, t. I, p. 70. SANCY. Son offre généreuse à Henri III, t. II, p. 57. Il obtient le titre de colonel-général des Sulsses, 58. Il promet obéissance et fidélité à Henri IV, 66.

Santa-Vittoria (victoire de) remportée par Vendôme, t. IV , p. 121.

SARRAZINS. Nouvelle irruption , t. I , p. 91.

SAXE ( le maréchal de ) s'empare de Prague par un coup de main hardi , t. IV , p. 306. Investit Egra et le force à capituler . 311. Il est mis à la tête de l'armée de Flandre . 348. Ses savantes dispositions à la bataille de Fontenoy., 355. Les Français lui donnent des témoignages de satisfaction, 363. Il voit ses honneurs s'accroître, 374.

SBINALABI implore le secours de Charlemagne, t. I, p. 26.

SCHOMBERG (le comte de) exerce l'autorité, t. III, p. 232. Il marche contre les rebelles, 262. Il se rend maître de Tortose, 361. Venge l'affront essuyé par les armes francaises , t. III , p. 428. Il entrave les mouvemens des Espagnols , 497. Il est nommé maréchal de France , t. IV , p. 9. Il se rend maître de plusieurs places fortes en Catalogne, 10. Sa mort excite les regrets même des Anglais, t. IV , p. 72.

SEIGNEUR. Ce titre ne conserve aucun rapport avec sa signification primitive, t. I, p. 146.

SÉMINAR (bataille de). D'Aubigny battu , t. II , p. 318. SÉNECEY (Gilles de ) Son désintéressement , t. III , p. 19-Sa disgrace. Son éloge, 128 et suiv.

SENNETERRE (comte de) élevé à la dignité de maréchal de France, t. III, p. 405.

Sienne (siège de), t. II, p. 450.

SIGIBERT prend souvent les grmes contre ses frères, t. I.

Sigismond, roi de Hongrie, t. II, p. 143.

SILLÉRI (chancelier de) fait de vives remontrances au parlement, t. III, p. 206. Son rappel de l'exil, 221.

Soissons (la comtesse de ) se saure en Flaudre, t. IV, pag. 28.

Soissons (congrès de) pour une pacification générale, t. IV, p. 273.

SOUBISE (le prince de) écrit au roi la déroute de l'armée française, t. IV, p. 422. Louis lui envoie le bâton do maréchal de France, 429. Il a le commandement de l'armée d'Allemagne, t. V, p. 2.

Sources brûle la flotte espagnole, t. III, p. 287. ll prend cinq vaisseaux aux Espagnols, 302.

STAINVILLE (le maréchal de) fait un plan pour sauver le roi et le trône, t. V, p. 273.

STERNEY (siége de). Capitulation, t. III, p. 421 et suiv. STILICON. Il traite avec les Francs, t. I., p. 8.

SUFFREN (le bailli de) bat la flotte anglaise, t. V, p. 163. Il adoucit les désastres de la France, 179. Ses exploits sont dignement récompensés, 109.

Suger (l'abbé) fait prospérer l'état en l'absence de Louis, t. II, p. 366.

SULLY. Ses conscils à Henri IV sur les ligueurs, t. III, p. 100. Son entremise est utile à Henri IV, 115. Il est appele à la régie des fanneres, 132. I rambre l'abondance, 132. Son doge, 142. Il déchire la promesse de mariage du roi, 146. Il est égaré par son zèle, 150. Il ramène l'ordre dans les finances, 164. Il approvisionne les places de tous les moyens de défense, 165. Il embellit les grandes routes, 16td. Il recoile les pharies, 173. Sa douleur sur l'assassinat de Henri IV, 186. Il est exposé aux traits des courtisans, 138. On a recours à ses lumières, 222. SUVESTER II occupie l'trôné de St. Pierre, t. II, p. 351.

.

TALLARD fait maréchal de France , t. IV, p. 125.

TANCREDE et ses fils remplissent la terre du bruit de leurs exploits, t. I, p. 285.

TARRAGONE (siège de) par % comte de la Mothe, t. III, p. 215. TAVANNES se couvre de gloire à la bataille de Renti , t. II , p. 451.

Teschen (le traité de ) ramène la paix en Allemagne, t. V, p. 130.

Tessé fait maréchal de France, t. IV, p. 125. Il entreprend le siège de Barcelone, 148. Force le prince Engène à abandonner le siège de Toulon, 154.

THÉMINES arrête le prince de Condé, t. III, p. 210.

THÉODEBERT passe les Alpes. Ses succès en Italie, t. 1, pag. 53.

THÉODORIC fonde le royaume d'Italie, t. 1, p. 24.

THIONVILLE (siège de) formé par le duc d'Enguien, t. III, p. 346.

THOMAS (le prince), maître de Turin, attaque la citadelle, t. III, p. 298. Siége d'Orbitello, 357.

THOU (Christophe de) premier président, t. III, p. 14. II est arrêté, 316. Il marche au supplice avec formeté, 319.

Toiras gouverneur du fort Louis, t. III, p. 234. Sa glorieuse résistance dans Casal, 249. Son éloge, sa mort, 278.

Tolbiac (hataille de), t. I, p. 16.

Toulouse (le comt de) conserve la jonissance de scs honneurs, t. IV, p. 236.

Tournai (siège de). Vigoureuse résistance de Tourneville,

t. IV, p. 168.

Tournon (cardinal de), éloigné de la cour de Henri II,

t. II, p. 442.

Tourville réunit l'escadre de Toulon à celle de Brest,

t. IV, p. 67 et suiv. Il remporte une victoire complète sur les flottes alliées, 21. Il se couvre d'une gloire immortelle à la bataille de la Hogue, 8a: Il reçoit la dignité de maréchal de France, 87. Victoire navale qu'il remporte sur les Anglais et les Hollandais, 93. Sa mort, son cloge, 116.

TRENTE (concile-général de) , t. II , p. 424.

TRIMOUILIE (Louis II de la) guide les premiers pas de Charles à la guerre, t. II., p. 289. Sa modération et l'hamanité ajoutent à sa gloire militaire, 290. Ses conquêtes en Italie, 340.

TRUAUMONT (la) chef d'une conjuration. Il est tué, t. IV, pag. 3.

TURENNE fait maréchal-de-champ, t. III, p. 280. Il recoit la dignité de maréchal de France , 347. Ses succès sur les Impériaux, 350. Sa retraite, 351. Il s'avance à la poursuite de Merci, ibid. Il est blessé à la bataille de Nordlingen, 353-Il repasse le Rhin, 358. Il se venge du duc de Bavière, 360. Il modère l'excès des désordres, 361. Il reçoit le titre de lieutenant-général, 392. Il s'avance sur Paris, 406. Fin de la guerre civile . 408. Il arrête les progrès du prince de Condé, 413. Siége d'Arras, 422. Prise de la Capelle, 428. Louis XIV le nomme son lieutenant , 461. Les secrets de l'état lui sont confiés , 471. Le roi lui adresse des paroles de bonté, ibid. Il mène les armées à la victoire, 485. Il s'oppose à la jonction des armées de l'empereur et du duc de Lorraine , 499. Il ravage le Palatinat , ibid. L'électeur Palatin lui adresse un cartel, 500. Il se replie sur la Lorraine, 502. Il surprend l'ennemi dans Mulhausen, 503. Il lui fait repasser le Rhin , 504. Accueil que lui fait le roi , t. IV , p. 1 et suiv. Hommages du peuple , 2. Ses désirs pour le repos. Il céde aux ordres Louis, 5. Sa mort, 6. Désolation de l'armée à la nouvelle de sa mort, 7. Regrets et deuil de tous les Français, ibid. Son caractère, ses qualités, 11.

TURGOT (le chevalier de) est condamné à l'exil, t. V, p. 4r. Il travaille à abolir les restes du système féodal, 89. Ses efforts pour conserver intact l'autorité royale, 100. Ses vues se portent sur la prospérité du royaume, 105.

ι

Université. Sa fondation , t. I , p. 370-

UTRECHT (traité d'), déshonorant et funeste à la France, t. IV, p. 228.

Uxelles (marquis d'). Sa résistance dans Mayence, t.IV <sub>1</sub> p. 65. Sa justification. Son éloge, 66.

### v

VACQUERIE (président de la ). Sa belle réponse au duq d'Orléans , t. II , p. 287.

VALENCIENNES (siège de) formé par les Français, t. III, p. 427. Cette place est assiègée pour la deuxième fois, t. IV, p. 16.

VALETTE (cardinal de la) fait lever le siège de Mayence, t. III, p. 276. Il bat les Impériaux, 277. Il s'empare de Landrecie et de la Capelle, 284. Il est jugé par contumace, 290.

VALETTE (le chevalier de la ) favorise à Messine une révolte des Espagnols, t. IV, p. 3.

VASSI (massacre de), t. II, p. 496.

VAUBAN chargé par Louis XIV de fortifier les frontières ; t. III, p. 469. Il commande sous les ordres immédiats du roi, 433. Sa vigilante sollicitade pour le bien de l'état, t. IV, p. 68. Siége prise de Namur, 79. Prise d'Ath, 103. Il est fait marcéfai de France, 15. Sa mort, 15.

VENDRUS (le duc de) se montre à la tête des frondeurs, t. III., p. 376. Il perd une bataille navale, 473. Il suocède au maréchal de Nosilles, t. IV, p. 93. Sa supériorité fait regretter le retard de son avancement, 100. Il bat le prince de Bade, 101. Siége de Barcelone, 103. Il recouvre l'honneur des armes françaises, 121. Passage des montagnes du Tarentin forcé, 130. Ses succès en Italie, 135. Il bet le prince Engène, juid. Il surprend et défait les ennemis, 142. Il vole au secours de la patrie, 145. Il prend la défense d'une cause désempérée, 177. Set progrès en Espagne se soutiennent, 182. Il rambne Philippe V dans Madrid, 157. Son mot, 194.

VEPRES SICILIENNES, t. I, p. 502.

VERGENNES (le comte de) est appelé à l'ambassade de Snède, t. V, p. 91. Il est nommé chef du conseil-royal des finances, 192.

т. 5.

VIALLIS (le chevalier de) effectue un débarquement sur les côtes de l'Amérique, t. V , p. 185.

VILLARS. Il passe le Rhim, t. IV, p. 123. Remporte une victoire, et est fait maréchal de France, 123. Batsille d'Hocistet perdue par les lampériaux, 127. Il est seul désigné capable d'arrêter l'invasion de Mariborough, 133. Il ramine l'austee des anciennes troupes, fiéla. Plans de campagne réglés par lui, 151. Ses aucès en Allemagne, idid. Il obtient le commandement de l'armée d'Italie, 164. Il d'avance contre Eugène et Mariborough, 167. Il gagne la bataille de Denaily, 152. Il est proclamé le sauveur de la patrie, 194. Nombreuses et importantes conquêtes qu'il fait, 197. Il passe le Rhim, force les retranchemens des Impériaux, 198. Il est cléré à la dignité de maréchalgénéral des camps et armées, 278. Ses anceès en Italie, idid. Il achève la conquête de la Lombardie, 383. Il obtent son rappel, 385. Sen ont, 500. 285.

VILLA-VICIOSA (bataille de) remportée par Philippe V, t. IV, p. 178. VILLEROI se sépare de la ligue, t. , p. 199. Il est égaré

par son zele pour le monarque, 150. Il est rappelé de l'exil, 221. Sa mort, son eloge, 223.

VILLEROI recoit la dignité de maréchal de France, t. IV.

p. 87. Il fait deux fautes inexcusables, 37. Il est surpris et fait prisonnier dans Crémone, 120. Il concentre ses forces, 140. Il se rend à la cour accablé de désespoir, 133. Il montre un empressement repréhensible, 218.

Visigors. Ils occupent l'Aquitaine, t. I, p. 11. Ils saccagent Rome, 12. Virigks obtient le secours des Francs contre Bélisaire.

t. I, p. 53. VITIKIND. Son courage, sa générosité. Voyez Charlemagne,

t. I., p. 129.
VITRI donne le premier l'exemple de la soumission, t. III,
p. 108. Il ramène Villeroi à son devoir, 109. Il arrête

Biron, 160. Il est élevé à la dignité de maréchal, 216.

umen Gooy

VIVONNE nommé maréchal de France, t. IV, p. 9. Il se rend maître de Messine, bat les Espagnols et étouffe plusieurs conspirations, 15.

VOLTAIRE, t. IV, p. 398.

WARNACHAIRE, chef d'une conjuration, t. I, p. 63.
WEIMAR (Bernard de) se voue aux intérêts de la France,
t. III, p. 277. Son ambition, 293. II épouse la veuve du
landgrave de Hesse, 294. Sa mort, 295.
WESTMINSTER (traité de), t. III, p. 426.

#### $\mathbf{v}$

Yorck (siège et prise d') par les Français, t. V, p. 167.

## Z

Zizim, frère du Grand-Seigneur, livré par le pape à Charles VIII, t. II, p. 300. Sa mort, 301.

4

Fin de la Table.



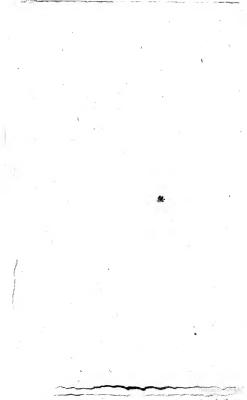

### LIVRES DE FONDS.

On trouve chez LE NORMANT, imp. - lib. , rue des Prêtres S. Germain-l'Auxerrois , nº, 17, les articles ci-dessous, ainsi que toutes les nouveautés qui paroissent journellement.

Code de la Conservation ou Mythologie Grecque des forêts et hois nationaux, Latine Egyptienne, Cel-de ceux tenus en gruerie, tique, Persanne, Syriaque, grairie, ségrairie, tiers et Indienne, Africaine, Amé-dangers, ou indivis, entre la récisie, Iconologique, etc. république detes particuliers, etc. etc.; jar Fr. Noël, anet les bois appartenans aux cien professeur de Bellescommunautés d'habitans: ou- Lettres de l'Université de vrage utile aux gardes-géné- Paris, et membre de l'A-raux et particuliers desdites thénée de Lyon. Nouvelle forêts, et aux possesseurs, édition, considérablement usagers , engagistes et mar- augmentée. Deux forts vochands de bois : dans lequel lumes in-80,, petit-texte, à sont rapportées toutes les lois, deux colonnes, impression coutumes, réglemens et or- soignée, sur carré de Lidonnances tant anciennes que moges, avec une figure allénouvelles, concernant les bois ot la police des canaux, ri-Charles-Henri Bounet, agent i fr. 20 c. national près l'administration Histoire forestière de l'arrondissement de la ci-devant mattrisc des fig.; nouvelle édition, par le eaux et forêts de Tournehem, demeurant à Andrehem, département du Pas-1 fr. 80 cent.

de Calais. 1 vol. in-12. Prix: des remarques ; par J. L. Geoffroy, nncien professeur Dictionnaire de la Fable, de rhétorique au collège de odysterem danken derie

gorique. 21 fr. Eglise de S. Siffrid (l')

vières llottables et navigables. traduit de l'anglais, par L.F. On trouve dans ce Code des Bertin; 5 vol. in-12, fig. 9 fr. modèles pour rédiger les pro-Eloge historique de J. B.G. ees-verbaux dans les formes lé- Bochart-de-Saron , premier gales, et le tableau de compa- président du parlement de raison des anciennes mesures Paris, et membre honoraire avec les nouvelles mesures de l'Académie des sciences; linéaires et agraires ; par le'c. par F. L. C. Montjoye.

> Histoire de quatre Espa-gnols, / vol. in-12, avec meme: 7 fr. 50 c. Idviles de Théocrite (les) traduites en français, avec

volumes in-12, figures. 4 fr. Mazarin: 1 vol. in-8°. Prix. 50 c.

Lecons d'un Père à ses Enfons, on recueil de sentences et de pensées morales, extraites des meilleurs auteurs latins et françois, et miscs en ordre pour servir à l'instruction de la jeunesse; nouvelle édition. 1 fr. 80 cent. On trouve ches le même :

Ambassade au Thibetet au Boutan contenant des détails très-curieux sur les moeurs la religion, les productions et le rommerce du Thibet, du Boutan et des états voisins; et une notice sur les événemens qui s'y sont passés jusqu'en 1795; par M. Samuel Turner, chargé de cette ambassade : traduit de l'anglais , avec des notes, par J Castéra, avec une collection de quinze planches, dessinées sur les lieux, et gravées en taille-douce par M. Tardieu l'ainé. Deux volumes in-8°. 12 francs.

2 vol. in 6°. 9 fr. Augusta, ou Tablean comparatif des mœure françaises et des niceurs anglaises, avec des notes très-instructives ; or un émigré; 2 voi. iu-12, ig. 3 fr.

Avis d'une mère, en allemand et en français, par und. Lambert; un volume 10-18, 2 fr.

ce que la Vie / roman anglais, français, italien; trois in-8°. 21 fc.

Cours élémentaire de chi? mie théorique et pratique, suivant la nouvelle nomenclature ; ouvrage dans lequel on a rassemblé la plupert des procédés utiles et agréables qui dérivent de retre science; par Alyon, officier de santé de l'hôpital militaire du Val-de-Grace, membre de la société médicale et de la société libre des sciences et arts de Paris; a volin-8°. 6 fr.

Dictionnaire universel de la langue française; extrait comparé des Dietionnaires auciens et modernes, ou Manucld'orthographe et de nenlogie ; par Boiste ; nouv. éd. 2 vol. oblongs. 15 fr.

Educat on des Filles (de l'). par M. de Fénélou , archevêque de Cambrai; nouvelle édition, augmentée d'une lettre du même auteur à une dame , sur l'éducation de sa Année ( l') du Jardinage fille unique; et d'un discours préliminaire sur quelques-

uns des changemens introduits dans l'éducation , avec le portrait de Fénélon ; par S. J. B. V. 1 fr. 80 e. Histoire de la Révolution de la France, pendant les pre-

mières années du règne de Louis XVI; par A. F. Bertrand-de-Molleville; comprenant les années 88, 89, 90 et Brik Bolding , ou Qu'est- 91 , jusqu'à la fin de l'assemblée constituante; 5 volumes

Encyclopédie Comique, ou Génie du Christianisme, par Recueil anglais de gaietes, de plaisanteries, de bons mots, d'anecdotes, de portraits, d'aventures, de naïvetes, de balourdises, d'originalités, de calembourgs et de pensées graves et sérienses. Traduction libre, suivie d'une dissertation critique et curieuse sur l'Okigraphie, et autres procédés abréviateurs; par T. P. Bertin. Denx vol. in-12. 5 francs.

Etudes de la Nature; nouvelle édition, revue et corrigée, par J. Bernardin-Henri de Saint-Pierre , avec dix plauches en taille-douce. Cinq vol. in-8. fig.

Esquisse de la Nature, on Voyage à Margate, trad. del'angl.; 1 vol. in-8. fig. 3f. Esquisse d'un ouvrage en faveur des pauvres, por Jerémie Bentham; publié en français par Ad. Duquesnoy; 1 vol. in-8º. 4 fr.

Essai historique, politique et moral , sur les révolutions anciennes et modernes; 1 vol. in-6°. 2 fr.

Estai sur l'Histoire de la Puissance poternelle , par A. Nougarède; 1 vol. 14-12 1 f. 80 c.

Flore des jeunes Personnes. on Lettres élomentaires, sur la botanique, trad. de l'angl. , par Octave Ségur; 1 vol. in-12, fig. 3 tr. 60 c. Châteaubriand; 9 v. in-18.

Géographie de Guthrie troisième édition, 9 tol. in-8., et atlas broch. 39 fr. Gnide (le) du joune Militaire on Instructions d'un père à son fils, sur l'Art militaire, ses devoirs, les vertus et les tolens qu'il exice. Par M. le horon d'A .... colonel d'infanterie. Nouvelle édition, refondue et auspentée d'un très-grand nombre de faits mémorables, puisés dans l'Histoire de la Résolution; d'nn tableou sur l'orcanisation actuelle des armées en compagne, sur les progrès de l'Art de la guerre pendant la Révo-Intion , et de notices sur quelques-uns de nos généroux; per Dubroca, Un fort vol. in-12. 2 fr. 50 c. Homme (de l') et de ses fa-

cultes, per Sicord; 2 vol. in-80. 9 fr. Histoire secrète de la Révolution Française, depuis la convocation des Nota-·bles , jusques et compris

le congrès d'Anniens et le Traité de paix défiaitif; 7 vol. in-6°, 28 fr. Histoire de Mesdamer; 3 vol.

in-12. 5 fr. Hist, naturelle des Insectes. composée d'après Réaumur, Geoffroy, Degree, Roesel, Linnée, Fabricius. Mythologie comparée avec Rédigée selon Olivier, par M. de Tigny; to vol. 17-18, fig. 30 fr.

Idem, fig. coloriées. 45 fr. Histoire de la Grèce, depnis son origine jusqu'à la mort d'Alexandre; par le doc-teur Goldsmith; 2 vol. in-8, ornés de cartes. 9 fr. Histoire du Galvanisme, par

Sue atné; a vol. in: 8. 9 fr. Infernal (l') don Quichotte , histoire à l'ordre du jour ; 3 vol. in-12 . fig. 5 f.

Institutions Commerciales , traitant de la jurisprudence marchande , et des usages de négoce, depuis les anciennes et nonvelles lois, par Boucher; I vol. in-4. 15 fr.

Journée du Chrétien (la), sanctifiée par la prière et la méditation; nouvelle édition, angmentée des Messes et Vèpres des prineipales Fêtes de l'année, des sept Psaumes en latin et en français, de l'Office de la Vierge sans renvois, etc. 1 vol. in-24. 90 cent. rel.

L'Art de Brasser, traduit de l'anglais, de M. Combrone ; renfermant les principes de la théorie et ceux de la pratique.

4 fr. Laure d'Estelle; 3 vol. iu-19. 4 fr. 50 c.

l'histoire, par M. l'abbé de Tressan ; 2 vol. in-12 , fig. 5 fr.

Mythologie de la Jeunesse, par démandes et par réponses , par P. Blanchard ; 2 vol. in-12, fig., 5 fr. 1 vol. in-8°, 5 fr.

Malheurs (les) de la famille d'Ortenberg , traduit de l'angl. 3 vol. in-12. fig. 5 t. Œuvres dramatique d'Alfieri, traduites de l'italien par Petitot . 4 volumes in - 8.

Œuvres de Chambon, contenant : maladies des filles , a vol. : maladies des femmes grosses, a vol.; maladies des femmes en couches, 2 vol. ; matadies des femmes, suites des conches , 2 vol. ; maladres des enfans, 2 vol.; 10 vol. Domingue; description du Rio-Del-Oro, on rivière lomb ; découverte des mines d'or par cet amiral; renseignemens sur les trésors du Cacique Caonabo ; origine des peuples d'Amérique, description de lenr bercean ; age des Deux - Mondes ; par un eultivateur de la Haute-Saûne. Brochure in-80 1 fr. 50 c.

Œuvres diverses de Lacretelle (alue). 3 vol. in-18,5 fr.

• ()





